#### REMOUS EN CHINE

Des affiches critiquent le comité révolutionnaire de Pékin

LIRE PAGE 13



Fondateur: Hubert Beuve-Méry

Directeur: Jacques Fauvet

1 F Algèrie, 1 DA: Marroc, 1 dir.; Tunisié, 100 m.; Allemagne, 0,90 DM: Antroche, 7 sch.; Belgand, 8 fr.; Canada, 60 c. cts; Dasemark, 2,50 kr.; Espague, 18 pes.; Srande-Bretagne, 14 9 : Groce, 15 dr.; Iran, 45 ris; Italie, 250 L.; Liban, 725 p.; Loxembaurg, 8 fr.; Marvege, 2,50 kr.; Pays-Bas, 0,75 fil; Portogal, 10 esa; Swede, 1,75 kr.; Susse, 0,90 fr.; U.S.A., 60 cts; Yougastavie, 8 n. din.

Tarri des abonnements page 26 5, RUE DES ITALIENS 75427 PARIS - CEDEX 99 C.C.P. 4207-23 Paris Télet Paris no 63572

Tél.: 770-91-29

APRÈS LA RÉCEPTION TRIOMPHALE DE M. NIXON AU CAIRE

## M. Sadate déclare qu'un règlement palestinien Le plan de « refroidissement » de l'inflation

#### LE PARI DE L'ÉGYPTE

L'accueil triomphal réservé au chef de la Maison Blanche au Caire est sans doute moins significutif que les déclarations faites à cette occasion par le président Sadate. Les movens considérables mis en œuvre par les autorités pour « mobiliser les masses », les perspectives de paix et de prospérité que les « mass media » ont fait miroiter expliquent, en partie du moins, la chaleur de la

Certains passages de l'allocation du chef de l'Etat egyptien ont retenu l'attention par leur modé-ration. « La solution politique du probleme palestinien ne signifie pas la liquidation d'Israël ». a-t-il déclaré, avant d'ajouter : « Il ne faut pas oublier que les Juifs ont vécu de longs siècles aux côtés des Arabes sans discrimination ni

crise a se red

11 15 is # 41

Certes, on savait déjà que le president Sadate avalt implicitewent reconnu l'Etat juif et qu'il s'était fixé comme objectif de conclure avec lui un « règlement honorable ». Mietx, c'est sur l'initiative du chef de l'Etat egyptien que s'est ouverte à Genève la conférence de la paix dont il avait proposé la convocation dans une allocation prononcée le 16 octobre dernier, alors que la guerre n'avait pas encore tourné au désavantage de

Mais c'est la première fois que le president Sadate déclare ouvertement devant l'ensemble de l'opinion publique arabe à l'écoute de la radio du Caire que la revendication concernant la e restauration des droits nationaux du peuple palestinien > -- formule qui suscitait jusqu'ici les plus grandes appréhensions en Israël de l'Elat hébren. M. Sadate récuse ainsi la thèse de certaines organisations de fedayin selon laquelle la solution réside dans l'établissement d'une « Palestine réunifiée et démocratique » excluant l'existence d'un Etat juif

Après la victoire des modérés au congres national palestinien, qui a clos ses travaux à la fin de la emaine dernière, après anssi le dégagement militaire accompli sur le front égyptien puis sur le front syrien, le président Sadate cherche de toute évidence à forcer la main au président Nixon. Il souhaiteralt que celui-ci donne sa caution à la participation de l'O.L.P. à la conférence de Geneve. Le chef de l'Etat égyptien est doublement pressé d'aboutir. Il veut, d'une part, démontrer à son opinion publique, qui risque de s'impatienter, que la guerre d'octebre, les sacrifices humains et matériels consentis, n'ont pas été vains. Il entend aussi prendre de vitesse les fedayin extrémistes qui pensent, en multipliant les coups de main, creuser encore davantage fossé entre Israéliens et Palesfiniens. Ils se sont manifestés une fois de plus ce jeudi matin, 13 juin, en attaquant un kibboutz.

Le chef de l'Etat égyptien est

san: donte conscient des deux obstacles qui bouchent la voie de la réconciliation entre les deux pouples qui revendiquent la terre de Palestine : le precarité du gou-verrement Rabin à Jérusalem et la faiblesse de la position inté-rieure de M. Nixon. D'où sans doute les assurances qu'il donne sur la pérennité de l'Etat d'Israël et les propos élogieux qu'il tient sur le chef de l'exécutif américain. sar sa « bonne volonté » et sa a sincère détermination de relever le defi », sur son « sage lea-dership » encore. M. Sadate est, en effet, persuade que M. Nixon — et non pas son éventuel successeur M. Ford, dans le cas où le chef de la Maison Blanche devrai succomber à l'impeachment, serait éventuellement capable d'exercer des pressions encore plus énergiques sur Israél. Les inquietndes exprimées jeudi à cet égard par M. Rabin, qui prévoit des « difficultés » dans les relations israélo-américaines, paralssent confirmer le bien-fondé du pari pris par le président Sadate.

#### Un raid de fedayin sur un kibboutz fait plusieurs morts

Après Le Caire, Alexandrie s'apprête à recevoir triomphalement ce jeudi après-midi 13 juin, le president Nixon. Le ches de l'exécutit américain y poursurora avec M. Sadate les entretiens entames mer-credi soir dans la capitale.

Mercredi soir, le chef de l'Etat égyptien avait rappelé à son hôte qu'il n'y aurait pas de paix permanente au Proche-Orient tant que les aspirations nationales du peuple palestinien n'auront pas été réalisées. Il avait cependant ajouté que la « solution politique du problème palestinien » ne significait pas la « liquidation d'Israël » M. Nixon avait pour za part affirme que les Etals-Unis n'avaient « de desseins sur aucun pays de la région ».

D'autre part, une attaque lancée ce ieudi matin par quatre fedayin appartenant à l'organisation extrêmiste F.P.L.P. (commandement général d'Ahmed Jebril) contre le kibboutz de Chamir, en Haute-Galilée, s'est soldée, selon les Israéliens, par la destruction du commando et la mort de trois temmes, dout une volontaire étrangère. Les fedayin affirment, de leur côté, délentr un grand nombre d'otages et réclament la libération d'une centaine de Palestiniens prisonniers en Israël.

Par ailleurs, depuis près de 13 heures (heure locale), l'artillerie israélienne pilonne le village d'Ibl-Al-Saki, dans le sud du Liban, et ses environs, annonce-t-on de Beyrouth.

d'une foule enthousiaste que le président Nixon est parti ce jeudi matin du Caire à destination d'Alexandrie, en compagnie du président Sadate. Les deux chefs d'Etat avaient pris place à bord du train présidentiel à la station qui se trouve à l'intérieur même du palais de Koubbeh, l'ancienne résidence des rols d'Egypte. Pour permettre à l'enthousiasme populaire de se manifester tout le long du percours, le convol-devait ralentir dans les principales villes

du deita. Après leur arrivée dans la seconde ville d'Egypte, les deux présidents se dirigeront, en empruntant les grandes aftères de la cité, vers le palais de Ras-El-Tine, où résideront M. et Mme Nixon durant leur séjour. président Sadate gagnera ensulte le palais de Maamourah, où doit le rejoindre, dans l'après-midi, le président Nixon pour une réunion en tête à tête. Dans la soirée, le président et Mme Nixon offriront un diner au palais de Ras-El-Tine, en l'honneur du président Sadate et de son épouse. Ils repartiront vendredi matin, en hélicoptère, pour Le Caire, puis gagneront Djeddah, en Arabie Saoudite, sconde étape de leur voyage au Proche-Orient.

#### L'attaque de Kfar-Chamir

Alors que le chef de la Maison Rianche entamait la seconde lournée de sa visite en Egypte, on apprenait qu'un commando palestinien avait décienché une nouvelle opération en Israel, apparemment destinée à compromettre le succès du voyage présidentiel. En fait, cette action semble avoir rapidement tourné court : les quatre fedayin qui s'étaient inflitrés à l'aube dans un kibboutz de Haute-Galilée, le kibboutz de Kiar-Chamir ont été tués au cours d'un accrochane avec les forces Israeliennes qui étaient arrivées rapidement sur les lieux, a annoncé, jeudi en fin de matinée, le porte-parole des forces de défense israéliennes. Il a ajouté que trois femmes, dont une jeune volonizire, ont aussi trouvé la mort au cours da l'engagement.

Le Front populaire de libération de la Palestine - Commandement général d'Ahmed Jebril a reven diqué l'opération dans un commu nique rendu public à Beyrouth. Ut porte-parole du Front a affirmé, pour sa part, 'qu' = un grand nombre d'otages ont été pris =, en échange desquels l'Organisation réclamait

> Les essais nucléaires souterrains et les économies budgétaires

LES ÉTATS - MAJORS S'IN-TERROGENT SUR L'AVENIR DE LA FORCE DE DIS-SUASION.

Lite page 21 l'article de Jacques Isnard.)

C'est au milieu des acclamations dans un délai de six heures, la libération de cent Palestiniens prisonniers, dont Kozo Okamato, l'un des Japonais qui ont participé à l'attaque de l'aéroport de Lod, en ma 1972. Ces affirmations n'ont cependant reçu aucune confirmation de la part des Israéliens, qui paraisconsidérer l'affaire comme - Selon leur version, c'est à 8 h. 30.

heure locale, que deux membres du kibboutz Chamir, qui se rendaient au réfectoire apercurent quatre ledavin en train de s'introduire dans les bâtiments par le portail nord. Les deux hommes, qui n'étaient pas armés. voulurent donner l'alerte, mais les fedayin ouvrirent le feu et l'un d'eux fut blessé au bras. Un autre groupe de membres du kibboutz arriva sur qui étaient armés tirèrent sur les fedayin, les obligeant à chercher refuge. Une unité de l'armée israélienne intervint et encercla la zone où les Palestiniens étaient dissimulės. La population du kibboutz descendit dans les abris. Des informations circulèrent alors selon lesquelles les terroristes détenaient deux olages, mais elles ne furent pas confirmées par la suite L'engagement entre l'armée et les Palestniens dura deux heures et se solda. selon le porte-parole de l'armée, par

Le kibboutz Chamir est situé av nord-est du pays, à une dizaine de klinmètres de la frontière libanaise. et à une dizaine de kliomètres au sud-est de Kyriath-Shmoneb. On y fabrique la plus grande partie du (Lire la suite page 11, 3° col.) mes qui « tournent » à plein rè-

la destruction du commando.

#### | FONDÉ SURTOUT SUR L'IMPOSITION DES SOCIÉTÉS ET DES REVENUS ÉLEVÉS

## **ne signifie pas la «liquidation» d'Israël** ne fera quère sentir ses effets avant l'automne

- La hausse des tarifs de l'énergie variera de 3,50 % à 10 %
- Les syndicats préparent avec M. Chirac la discussion des dossiers prioritaires

Le plan gouvernemental de 🛊 refroidissement de l'inflation , selon l'expression de M. Fourcade. 'ne fera guère sentir ses effets avant l'automne. ce moment que les un million neuf cent mille plus gros contribuables paieront une - ral-longe - de 5 à 15 % de leus impôts (dont 5 % seront remboursables l'an prochain) et que les sociétés règleront les 18 % de taxe supplementaires qui leur sont demandés par le conseil des ministres. L'impôt additionnel sur les profits immobiliers, l'aménagement du système d'amortissement dégressif et la nouvelle a taxe conjoncturelle » sur les entraprises auront un impact encore plus

En revanche, les économies budgétaires (1 mil-Liard cette année) et le transfert à la Banque de France d'une partie des plus-values fiscales (3.5 milliards des le le juillet) interviendront plus rapidement. M. d'Ornano a commente ce jeudi les métures prises en matière énergétique : hausse de 3,5 % à 10 % des divers tarifs (l'augmentation stant plus modérée pour les usagers domestiques que pont les industriels) et reduction autoritaire des quantités de fuel utilisées. L'encadrement du crédit et la politique contractuelle des prix sont

maintenus à peu près tels quels,

lèger raffermissement du franc par rapport au deutschemark. A la Bourse de Paris, avant l'ou-

verture, les esprits étalent partagés. Cependant que M. Chirac a reçu mercredi les délégations de la C.G.T. et de la C.F.D.T. pour dresser la liste des dossiers qui feront l'objet d'une concertation prioritaire, les réactions des syndicats à l'égard du plan sont en général très réservées. Chaque organisation insiste sur ses préoccupations principales: la crainte d'un blocage déguise

des rémunérations, pour F.O.; les sacrifices demandés aux cadres, pour la C.G.C.; la menace de chômage, pour la C.F.D.T. La C.G.T. devait prendre position jeudi après-midi, mais ses synnisez une journée d'action le 14 juin. Dans les milieux de l'opposition de gauche, le

plan gouvernemental provoque deux observations principales : le chef de l'Etat ne tient pes les promesses qu'il avait faites pendant la campagne présidentielle ; une « certaine recherche de justice » ne suffit pas à faire oublier l'iniquité du système fiscal français. - La Nation », organe de IU.D.R., ne condamne pas cette e ultime tentative de redressement en douceur », mais relève

que « rien de sérieux n'est prêvu au niveau de la formation même des prix ». L'annonce de ce plan a entraîne jeudi un

#### A L'ECOUTE DE BONN

il n'y a pas de transformation de la société, dans le sens d'une plus grande justice, qui soit compatible arec l'inflation. Il n'y a pas d'indépendance nationale compatible anec un delicit exterieur et l'endettement à l'égard

de l'étranger. » Autour de ces deux idées simples, M. Giscard d'Estaing et son ancien collaborateur M. Fourcade devenu ministre de l'économie et des finances, ont bâti un plan d'urgence qui vise à supprimer mercial, et à réduire des deux tiers en un an le rythme de la hausse des prix, grâce à un ralentissement de la demande intérieure opéré d'une façon qui se veut inste Leur démarche même conduit à juger leur dispositif sous deux angles distincts : le

plan a-t-il des chances d'être ef-

ficace? Est-il équitable? L'efficacité consisterait à briser, dans un délai raisonnable. les deux cercles vicieux dans lesquels se sont enfermés les gouvernements dont falsait partie jusqu'en avril M. Giscard d'Estaing : celui de l'inflation de croissance (pour éviter le sous-emploi, il faut se garder de trop réduire l'expansion, même si ceia engendre la hausse des prix) et celui du déficit de prospérité (la forte demande interne empêche les firPar GILBERT MATHIEU

gime de pouvoir exporter autant qu'il faudrait pour compenser l'encherissement du pétrole et de certaines matieres premières). Les seize niesures annoncées par M. Fourcade, dont treize seniement concernent l'année en cours. permettent-elles de réussir là où trois plans gouvernementaux successits ont échoué?

### dans la continuité

Une analyse précise de ce catalogue fait hésiter sur la réponse. Le système mis en place ressemble, par bien des traits, aux précedents : même politique contractuelle des prix avec le patronat; même recommandation aux agents de la distribution de réduire volontairement leurs mar-ges commerciales (majorées en valeur absolue par la hausse des prix): même recours simultane à l'impôt sur le revenu et à la taxation des sociétés ; même appel a la « sagesse » et à la « mo-dération » des partenaires sociaux. Aux mots près, c'est le discours du 5 décembre ou celui du 30 mars

La conclusion rappelle également un air connu : en « regar-dant les choses » de près, les citoyens se détourneront des mauvais bergers et appuieront par leurs actes cette politique, « la scule possible », parce qu'il l'auront reconnue juste. C'était à peu près le thème développé le 19 septembre par M. Giscard d'Estaing, en présentant l' s amen-dement de justice tiscole ».

Pourtant revu et corrigé par M. Fourcade, le quatrième dis-cours de la série diffère des précédents par le top et le fond.

(Lire la suite page 2, 1" col.)

#### AU JOUR LE JOUR

#### Minimum et maximum

Depuis deux semaines les Français ont appris par leur transistor ou leur écran de télévision que le programme commun leur était appliqué. Cela a pu susciter chez un grand nombre d'entre eux des espérances fallacieuses puisque le programme, commun seulement aux diverses chaines, ne s'appliquait qu'à l'OR.T.F. et était d'ailleurs qualifié aussi de programme

Le gouvernement a d'autres ambitions. Je ne sais si le programme d'austérité qu'il nous propose sera vraiment commun à tous les Français. Mais ce qui est certain, c'est qu'il sera maximum pour les

ROBERT ESCARPIT.

#### MICHEL BASSI **ANDRE CAMPANA**

Naissance de la VI° république

Tous les secrets de la bataille présidentielle.

GRASSET

#### UN ENTRETIEN AVEC

## Joseph Kessel

Du courage, il en fallatt, pour écrire en février 1934 « Stavisky. Phomme que fai connu », au milieu de la plus violente campagne de presse qui ait secoué la France depuis l'affaire Dreyfus. Pourtant Joseph Kessel attache moins d'importance à la réédition de ce témolgnage — qui accompagne la sortie du film de Resnais — qu'à celle de son grand roman, le Tour du malheur.

En 1950 paraissaient quatre volumes : la Fontaine Médicis, l'Affaire Bernan, les Lauriers roses, l'Homme de plâtre, fruits d'une maturation de vingt ans qu'une vie mouvementée, le guerre, les reportages, n'avaient jamais vraiment interrompue. On retrouve ici certains des thèmes favoris de Kessel — l'amitlé, la gloire, la guerre, la « lête » — mais brassés, mêlés dans un vaste « roman-cycle ». Chronique d'une génération, d'une époque (1915-1925), de divers milieux : le journalisme, le barreau, la politique, les truands. Chronique des « illusions perdues » de Richard Delleau que l'on voit devenir l'avocat le plus brillant et le plus désespéré de sa génération. Chronique du tourment d'une nature déchirée, comme celle d'un Karamazov, par des aspirations contraires. L'action bondit de crise en paroxysme (c'est le goût du panache, hérité des Trois Mousquetaires) tandis qu'à l'arrière-plan se perpétue à mi-voix l'his-toire famillale, secret de l' - indestructible assisé » de Richard que la mort des siens délait peu à peu.

Placé sous les leux de l'actualité par le film et la réédition de ces cinq livres, Joseph Kessel a bien voulu répondre à nos questions. (Lire notre entretien page 20.)

### LE PLAN D'AUSTÉRITÉ

#### L'ALLOCUTION DE M. GISCARD D'ESTAING

### «L'effort est conduit dans un esprit de justice»

télévisée mercredi soir, le plan de « refroidisse-ment » de l'économie française, M. Valèry Giscard d'Astoino a mis l'accent sur l'idée de justice qui l'inspire. Le président de la République a aussi indique qu'il annoncerait désormais lui-même our Français les décisions importantes.

Après avoir évoque les deux objectifs du prooramme de lutte contre l'inflation : « Rétablir l'équilibre économique de la France et, d'autre part, conduire le changement de l'économie française pour la rendre dans l'avenir moins vulnérable aux influences ou aux accidents venus de l'extérieur », et fixé des échéances — un an pour réduire de moitié le déficit commercial et des deux tiers la hausse des prix, — M. Giscard d'Estaing a décrit, comme l'avait fait deux heures plus tôt M. Fourcade, les moyens mis en œuvre.

Afin de « guérir » l'économie (rançaise, plus fragile que d'autres, « il faut, a-t-il déclaré, d'abord développer encore notre activité exportatrice. La France doit devenir un très grand pays exportateur afin d'assurer, non seulement pour l'année en cours, non seulement pour 1975, mais pour l'avenir, l'équilibre permanent de ses échanges extérieurs.

#### Modérer les prix par la fiscalité

» Il faut, ensuite, créer un instrument permanent de modération de l'évolution des prix en France, et ce n'est pas dans la voie du contrôle administratif des prix que nous pouvons rechercher cet instrument, mais sans doute plutôt dans la voie fiscale, en faisant en sorte que ceux des producteurs qui ont une attitude de modération de leurs prix ne soient pas pénalisés et, qu'au contraire, ceux qui recherchent un avantage ou un profit supplémentaire par une majoration excessive de leurs prix se voient imposer une contribution de modération de l'évolution de leurs prix.

» C'est une réforme fondamentale qui consisterait à doter la France, à cet égard, d'une législation d'avant-garde assurant un équilibre économique permanent et une modération permanente de nos prix. Le gouvernement va s'y consacrer. »

« Il faut, enfin, a-t-A ajouté, économiser autant que possible l'énergie et les matières premières que nous importons, vous le savez, en totalité. Nous aurions pu rechercher cette économie d'énergie en organisant ce qu'on appelle le rationnement par l'argent, c'est-à-dire en rendant les prix des produits énergétiques très chers pour décourager la consommation. Le gouvernement n'a pas voulu le faire, conscient qu'il était de l'injustice du rationnement par l'argent. »

M. Giscard d'Estaing a ensuite porté un juge ment : « Il ne faut pas dissimuler la nécessité de l'effort ; cela ne sert à rien et, d'ailleurs, vous savez très bien, les uns et les autres, que cet effort est nécessaire. La France a subi un prélè-

vement extérieur, puisqu'elle paye plus cher ce qu'elle importe et, en particulier, son energie il faut donc qu'au prix d'un effort elle reconstitue sa propre substance et qu'elle assure elle-même

» Deuxième réflexion : cet effort est conduit dans un esprit de justice, c'est évident Vous allez entendre sans doute un certain nombre de commentaires sur ce programme qui diront plus ou moins le contraire, mais regardez les choses l'essentiel de l'effort est attendu des entreprise puisque, sur l'amélioration de la situation des linances publiques de la France, les entreprises fourniront environ les deux tiers de la ressource totale, et lorsqu'un effort est demandé aux contribuables, il est demandé en fonction de leurs reve nus; les revenus les plus petits, les revenus modestes sont épargnés dans cette contribution et ce sont seulement les revenus moyens et supe-rieurs qui apporteront une contribution croissants en fonction de leurs ressources

#### Transformer la politique et la société françaises

 C'est enfin une politique à laquelle il faut que chacune et chacun d'entre vous se sentent associés. La lutte contre l'inflation, ce n'est pas une action que le gouvernement entreprend pour le gouvernement, c'est une action qu'il entreprent pour l'économie française et pour le sort de chacune et de chacun d'entre vous. Vous avez ressenti. vous avez souffert de la hausse des prix; il faut donc apporter votre contribution, votre participation à cet effort national de lutte contre l'inflation, dont j'ai la conviction que nous avons ensemble la capacité de le conduire à son objectif c'est-à-dire au succès, c'est-à-dire au rétablisse ment de l'équilibre extérieur et intérieur de la

» C'est donc un effort qui est conduit dans ur esprit de justice, et la confirmation vous en sera donnée la semaine prochaine, puisque, dès mer-credi prochain, le gouvernement abordera le problème très important de la transformation, dans l'immédiat et dans le futur, de la situation sociale en France. »

En conclusion, après apoir évoqué le proje d'abaissement à dix-huit ans de l'âge électoral, le président de la République a lancé un appei aux Français : « Si je vous al dit que je comptais sur vous ce n'était pas seulement pour m'élire. et puis que nous en restions là Cétait pour que vous m'aidiez à conduire la transformation de la politique et de la société française, et c'est cette transformation que nous allons conduire ensemble dans des temps qui sont en effet, à l'heure actuelle, des temps difficiles. Nous la conduirons ensemble, parce que je compte sur votre partici-pation, sur votre soutien et même, J'espère, sur votre confiance., »

## Ramener la hausse des prix Rétablis l'amilie Rétablir l'équilibre du commerce Maintonie l'

# Maintenir l'emploi et permettre Maintenir l'emploi et permet

C'etait la foule des grands jours, mercredi soir l2 juin, dans la salle des commissions du ministère de l'économie et des finances. Les journalistes, impatients de connaître les dispositions secrètes du plan d'austèrité proposé aux Français, out du patienter un bon moment avant de voir arriver M. Jean-Pierre Fourcade, le nouveau ministre de l'économie et des finances. chaveux en brosse, regard perçant, sourire un peu sarcastique, que la commission des finances de l'Assemblée nationale avait retenu plus que prévu : le ministre devait d'ailleurs retourner,

après dîner, au Palais-Bourbon, pour répondre aux députés. Son expose détaille de la situation economique de la France, de la politique menée ces derniers mois, des objectifs visës par le nouveau gouvernement, des mesures prises pour raientir l'inflation et combler le déficit du commerce extérieur se développa pendant une bonne heure; le verbe fort, l'air résolu, le style de l'homme est très différent de celui, « professoral », qu'affectionnait M. Giscard d'Estaing. Il parle beaucoup. facilement, répond aux questions sans consulter les hauts fonctionnaires qui l'entourent. Au passage, il égratigne les «faiseurs de théories», les ingénieurs qui prétendant qu'on peut calmer l'inflation en augmentant fortement les prix (allusion falts. semble-t-il, à M. Blancard, délègué à l'énergie), les adeptes des mesures « raffinées mais peu efficaces », les « irréalistes » qui dissient il y a seulement quelques années qu'une hausse des prix de 1,5 % par an était un péché contre l'esprit. Mais qui prétend cela?

Sur le fond, M. Fourcade admet que c'est prendre un risque que de refroidir la surchauffe en s'attaquant aux investissements. Mais ce risque, les Allemands l'ont pris et cale leur a très bien rénssi. Manifestement, Jean-Pierre Fourcade apprécie plus l'efficacité d'Helmut Schmidt que les raffinements à la française. Mais notre pays a-t-il les moyens industriels d'une politique conjoncturelle à l'allemande? - Al. V.

a Par l'élection du président de la République, les Français n'ont pas seulement exprimé un choir, mais aussi des ambilions : transformer la société française, maintenir l'indépendance nationale, contribuer à la relance de l'Eu-rope », a déclaré M. Jean-Pierre Fourcade, mercredi 12 juin, en ouvrant, tard dans la soirée, la confèrence de presse au cours de conférence de presse au cours de laquelle il a refait l'exposé qu'il venait de prononcer devant la commission des finances de l'Assemblée nationale et a répondu aux questions des journalistes.

« Ces ambitions, le gouvernement, sous la conduite du président de la République, doit aujourd'hut les réaliser, a poursulvi M. Fourcade. La tâche particulière du ministre de l'économie et

des finances consiste à donner a la France les moyens de sa poli-tique, et d'abord à rélablir les équilibres économiques et finan-ciers détruits par l'augmentation du prix du pétrole et des grandes matières premières, déséquilibres qui se tradutsent aujourd'hui par un déficit extérieur préoccupant un dejicit exterieur preoccupant et par une inflation croissante. Il n'y a pas de transformation de la société, dans le sens d'une plus grande justice, qui soit compatible avec l'inflation. Il n'y a pas d'in-dépendance nationale compatible avec un déficit extérieur et l'en-dette et à l'infact de l'étrager. detennent à l'égard de l'étranger. Il n'y a vas de construction euro-péenne possible si les partenaires mênent des politiques par trop

» Renforçant nettement celles

qui ont déjà été prises par les précédents gouvernements, les me-sures présentées aujourd'hui doi-pent permettre, dans un délai d'un an, de replacer l'économie française sur la voie de la crois-sance équilibrée. Elles constituent la condition préalable aux deux etforts de longue durée qui s'im-posent à notre génération : transformer la société française en la rendant plus juste. construire PSu-rope économique puis politique. »

M. Jean-Pierre Fourcade a alors analysé la situation économique du pays : « Six mois après le relèvement brutal du prix du pétrole, il apparaît clairement que la poursuite de la croissance, en France ou à l'étranger, est moins menacée par les conséquences immédiates de ce relèvement que par la permanence des déséquilibres qu'il provoque.

p La croissance s'est en ejfet poursuivie, démentant les prévi-sions les plus couramment expri-mées, et c'est surtout l'acceléra-tion de l'inflation, l'apparition de déficits commerciaux et l'accu-mulation de disponibilités moné-taires importantes dans des Enté-ters importantes dans des Entétaires importantes dans des Etats qui n'en ont pas l'emploi immé-diat, qui constituent aujourd'hui les principaux motifs d'inquié-tude. L'économie française a subi un choc considérable, que la pé-riode électorale a pousse les riode électorale à pousse les Français à sous-estimer, puisque l'activité et l'emploi demeuraient très satisfaisants. En revanche, à l'exception de l'Etat, tous les agents économiques expriment une demande forte, la baisse des revenus réels étant compensée par une moindre épargne. 3

A LES MENAGES. - a Satis ● LES MENAGES. — a Saus doute par inquiétude devant la hausse des prix. les ménages ont nettement accéléré leurs achais, et cela a p p a r a l t dans leur consommation. Le montant des achais de produits manufacturés a été exceptionnellement élevé depuis décembre dernier. l'épargne se réduisant d'autant. L'orientation donnée à cette éparane s'est tion donnée à cette épargne s'est modifiée : les achais de loge-

(Suite de la première page.) Le ton: homme direct, s'embarrassant peu de théories - et s'en félicitant, - le nouveau ministre de l'économie et des finances se veut a simple et énergique ». Foin de ces « dispositifs raffinés », auxquels l'opinion ne comprend goutte : a l'expérience, dit-il, a montré que les adeptes des mesures globales avaient finalement plus de réussite contre l'inflation que les autres ». Hommage sans fard rendu à la politique du chancelier Brandt ou de

FRAISSE -

191 RUE DU TEMPLE

M. Nixon et critique à peine deguisée de l'acupuncture giscar-

Le fond ansat varie : M. Pourcade veut freiner l'investissement, qu'il y a moins de trois mois M. Giscard d'Estaine stimulait : il accepte 2 % de hausse annuelle du pouvoir d'achat des salariés, que son prédécesseur et M. Messmer voulaient faire stægner un an durant : il refuse maintenant les hausses importantes de tarifs énergétiques, préférant le contin-gentement à la gélection par l'ar-

– DEMEY

75083 PARIS

transports en commun, alors que son prédécesseur relevait les tarifs tion industrielle du fuel. ferroviaires. En revanche, il renonce à abaisser la T.V.A. dont M. Messmer avait apponce la réduction « dans les six mois » et il abandonne la sélectivité du crédit à Isonelle s'était rallié en mars M Giscard d'Estaing, après

combien d'hésitations. Nuances de faible importance? Ou réel infléchissement de la pensée présidentielle, à la suite des remarques de M. Fourcade inspirées de comparaisons européennes ? « Le changement dans la continuité » se constate en tout duire un glissement dans l'analyse.

#### L'action indirecte

M. Fourcade espère que la croissance dépassera cette année les prévisions antérieures : « Près de 5 %, peut-être même un peu plus »; ce qui jui permet d'envisager sans crainte une élévation modèree des gains des salariés. Le ministre actuel considère, d'autre part, les entreprises comme principales responsables de l'inflation, alors que M. Giscard d'Estaing particuliers. Ces jugements diffé-rents expliquent l'articulation, en partie nouvelle, du dispositif adopté :

● L'action directe contre l'inflation reste faible : limitation à 6 % environ des majorations des loyers et à 5 % en moyenne des hausses de l'energie (5 centimes sur l'essence), stabilité des tarifs des transports en commun, grâce à la baisse de T.V.A qui leur est appliquée (elle est ramenée de 17.6 % a 7 %. ce qui réduira de 1.5 milliard environ les charges de de 100 millions seulement par la housse des carburants) : modération des hausses de prix dans le secteur privé : volontaire pour ce oui concerne les marges commerciales, concertée avec les pouvoirs publics pour les tarifs industriels: appel aux syndicalistes pour qu'ils se montrent « réalistes », c'est-àdire revendiquent un gain de pouvoir d'achat plus modeste qu'auparavant (2 % l'an, au lieu de 5 å 6 % l'an dernier).

L'action directe n'est finalement importante qu'en ce qui concerne les importations de pétrole, 'que le gouvernement veut abaisser de 10 % l'an, grâce à une réduction de 20 % de la consomun contingentement de l'utilisa-

• L'action indirecte contre le déséquilibre financier est, elle, beaucoup plus importante; quelque 8 milliards de prélèvement fiscal supplémentaire cette année (plus de 5 sur les sociétés, près de 3 sur les hauts revenus. es profits immobiliers et les fraudeurs); 1 milliard d'économies budgétaires (0,4 % des dépenses de l'Etat), complété par le rem-boursement à la Banque de France d'avances consenties au Trèsor (ce qui stérilisera une partie des quelque 11 milliards des plus-values fiscales attendues cette année, en raison de l'inflation notamment): maintien à son niveau actuel de l'encadrement du crédit, qui ne devra plus être fraudé par les banques : encouragement modeste à l'épargne dont la rémunération est relevée de 0,5 % a 2 % selon

Par plus d'un trait, l'inflexion apportée aux méthodes anté-rieures de M. Giscard d'Estaing s'inspire du modèle allemand, dont M. Fourcade admire l'efficacité. Seize mols avant Paris, Bonn avait choisi des mesures « simples mais énergiques », decourageant certains investissements, frappant les hauts reve-nus et les profits immobiliers, opérant des coupes budgétaires. ... On peu plus tôt encore, la République fédérale avait expérimenté les prêts fiscaux, l'Etat remboursant les aunées calmes le trop-perçu prélevé aux périodes de surchauffe. Mais suffit-il d'importer les techniques allemandes pour obtenir les mêmes résultats?

Evidemment non Pour trois raisons. Les conseils de modération sont moins écoutés en France par les syndicalistes et le patronat, parce que notamment, le souvenir de l'inflation y est moins tragique qu'en Allemagne; des lors le « refroidissement » volontaire de la hausse des prix est plus lent. L'ampleur du plan arrété par le conseil des ministres est, en outre, d'après les chiffres officiels, de l'ordre du tiers seulement de celui qu'avait décidé le tandem Brandt - Schmidt; son effet ne peut être aussi grand. Peut-on d'ailleurs attendre beaucoup de ce dispositif qui prévoit d'opérer un prélèvement global de 10 milliards de francs en sept

gent ; il stabilise les prix des mation des administrations et à mois, alors que le plan du 5 décembre, qui a largement échoué, organisait une ponction de 12 milliards de francs en six mois (dont huit au titre des finances pu-

bliques) ?

Sans doute certaines des mesures retenues ont-elles un effet multiplicateur : l'attenuation de l'amortissement dégressif, qui vise à décourager les achats de biens d'équipement (en grande partie importés), donc les investissements industriels : on la nonvelle e tave conjoneturelle », qui a pour objet de penaliser les entreprises qui augmenteropt trop leurs prix, pour satisfaire leur personnel on leurs actionnaires au détriment des consommateurs. Mais il ne faut pas exagérer l'impact de ces décisions, dont l'effet sera d'ailleurs

Ce qui conduit à la troisième remarque : la quasi-totalité des annoncées prendront effet à l'automne ou en fin d'année ; l'incidence à court terme du plan gouvernemental sera donc faible. sauf choc psychologique peu prévisible. M. Fourcade, qui s'attend à de « mauvais résultats » de l'inextérieur en mai, prend ainsi le risque de rester décu les mois suivants. D'autant plus d'ailleurs que la ponction opérée sur les hauts revenus et sur les bénéficiaires de profits immobiliers ne pesera guère sur la consommation quotidienne du pays. Les 1.9 million de contribuables concernés épargneront moins en octobre ou tireront sur leur compte en banque pour règler la « rallonge » fiscale qui leur sera demandée ; modification ou transfert des dépôts bancaires donc, non pas réduction

C'est à terme que le choix du gouvernement' peut se révéler modérément efficace. Quand les sociétés freineront leurs investissements ou refuseront des hausses de salaires, pour compenser la partie de l'impôt supplémentaire qu'elles auront dû régler sans pouvoir le répercuter sur les consommateurs. Quand ègalement les banques, enfin empechées de frauder le crédit « encadre ». refuseront des prêts aux entreprises les moins bien placées. Mais à une condition, blen sûr : que le gouvernement ne relâche Das son étreinte dès l'apparition des premiers signes de décélération de l'inflation ou du déficit

des palements. L'exemple allemand peut. là aussi, être retenu : on regrette aujourd'hui à Bonn d'avoir abandonné l'essentiel du plan de février 1973 en décembre, rsque la « panique pétrolière » a fait oublier une prudence monétaire qu'il aurait mieux valu

S'il ne faut donc pas surestimer l'efficacité du programme fran-çais, on ne saurait nier le souci d'équité qu'il traduit. Les hauts revenus sont frappés, pas les pe-tits (sauf pour les célibataires); certains bénéficiaires de l'inflation sont touches; les profits des sociétés sont taxés. V compris ceux des firmes qu'une savante utilisation des règles comptables dispense régulièrement de l'impôt. Tout cela est bien. Il n'empêche que l'opération se situe dans le cadre d'un système fiscal profondément injuste, qu'elle tempère sans le changer-Alors que depuis quinze ans M. Giscard d'Estaing déclare excessifs les impôts à la consommation, la T.V.A. est intégralement maintenue. Les contribuables qui ne fraudent pas (ou tres peu) - salaries, membres de sions liberales dont le revenu est déclare par des tiers sont pénalisés une fois de plus au détriment des malins qui dissimulent une partie de leurs re-venus et échappent à la majoration supplémentaire, précisé ment parce qu'ils n'accomplissent pas honnêtement leur devoir fiscal habituel

D'une façon plus générale, les économies budgétaires portent sur d'autres crédits que ceux des équipements collectifs; mais l'insuffisance de ceux-ci n'en sera pas attenuée.

Peut-être pressé par le temps le gouvernement a cherché à mettre un peu d'équité dans un système injuste. Il ne saurait en rester là, sans faire douter de la sincérité de ses intentions. Depuis des années la Ve République affiche des préoccupations fiscales de bon aloi, mais ne les fait pas entrer dans les faits. Le prochain collectif budgétaire, le projet de toi de finances pour 1975, dont M. Fourcade commence la préparation, peut-être même un plan d'austérité complémentaire a l'automne - si celui-ci se revèle peu efficace. - fourniront l'occasion d'un sérieux pas en avant. Ces chances seront-elles saisies ?

GILBERT MATHIEU.





### Les trois objectifs du gouvernement

## à 6 % l'an à partir de juillet 1975 extérieur à la fin de l'année prochaine une amélioration du pouvoir d'achat de 2 % l'an

productivité pour résister à la hausse des coûts, continuent à investir fortement. Pour livancer ces investissements, elles ont re-cours à des emprunts à l'étranger, ces emprunís assurant l'équilibre de la balance des paiements en compensant le déficit des opé-

#### L'excès de la demande .

« La principale difficulté à laquelle nous sommes confrontés est l'excès de la demande globale. avec les conséquences qu'il en-traine sur notre déficit exférieur et sur le rythme d'augmentation des prix et des revenus » a pour-suivi M. Fourcade.

a L'excès de la demande apparait dans le fait que l'économie française travalle aujourd'hui à la limite de ses capacités. Après cinq ans de forte croissance — le rolume du P.N.B. français a augustié de 16 de 17 de partie de 18 d menté de 34 % en cino ans, contre 24 % pour nos principaux partenaires commerciaux — notre éco-nomic n'a plus de réserves. » Les pénuries de main-d'œu-

ments sont privilégies, l'épargne liquide a u g m e n l e, l'épargne financière souffre d'une désaffection certaine, s GERE, « se révêle particulièrement forte. Le déficit du commerce extérieur est uniquement du les lemes de l'échange. Le volume des exporteuses à la fois d'augment des capacités de production parfois insuffisantes et d'accroître leur productivité pour résister à la hausse des coûts, continuent à investir fortement. Pour linancer cres investirsements, elles ont recours à des emprunts à l'étrantées par les gouvernements pré-cédents, seule l'action modératrice de l'Etat a contribué à tempérer quelque peu l'évolution de la de-

vre se son! laties progressivement plus aiguës dans tout le secteur industriel. Actuellement, pour les métiers industriels, les o l fre s d'emploi non satis/aites sont plus nombreuses que les demandes, fait sans précèdent depuis 1945. 33 % des entreprises du hâtiment et 11 % des entreprises indus-trielles ne peuvent produire da-pantage, faute de personnel, s

a De cet excès de la demande globale, toutes les grandes compo-santes sont également respon-sables : exportation, investisse-ment, consommation concourent simultanément à la saturation des capacités de production. Ce sont, en effet, les industries les plus

exportatrices qui ont actuellement le plus de difficultés à produire davantage, et la demande inté-rieure, qu'il s'agisse de consom-mation ou d'investissement, entre mation ou d'investissement, entre directement en concurrence avec la demande étrangère. Dans l'im-médiat, l'expansion reste douc assuree Mais la disparition des équilibres économiques constitue a terme une menace grave pour la croissance : l'accelération de la houste det prir menace la compte hausse des prix menace la compé-titivité et le déficit extérieur s'annonce trop important pour être financé durablement.

etre smance durablement.

La hausse des prix a connu une brutale accélération an début de l'année. La cause en est connue: le relèvement du prix du pétrole, une nouvelle poussée du cours des matières premières : m portées, une augmentation inhabituelle des prix de l'ensemble des produits importés ont combiné leurs effets et ont entrainé une hausse supplémentaire de 4 % du niveau général des prix, presque entièrement concentrée sur le premier semestre. Survenant dans mier semestre. Survenant dans une économie de plein emploi, contrairement à ce qui se passau à l'étranger, ces augmentations oni entraîne une accélération des priz plus forte qu'ailleurs; aufourd'hus, à l'inverse de ce qui s'observail depuis quaire ans, la hausse des priz est plus rapide dans notre pays que chez nos

TION. — Cette taxe nouvelle sera calculée sur la T.V.A. payée par les entreprises : elle « permettra,

a dit M. Fourcade, de stériliser les plus-values nées de l'inflation et

En fait il s'agit surtout pour le gouvernement de taxer les entre-

gouvernement de taxer les entre-prises qui auront accordé des augmentations de salaires (élé-ment essentiel de la valeur ajou-tée) sensiblement plus impor-tantes que la hausse du coût de la vie. Le produit de cette taxe pourra être affecté à divers usages: allégement de la dette du Trésor envers la Banque de France, aide alimentaire au tiers-monde, l'inancement du Fonds d'action conjoncturelle, etc. Mals il ne devra en aucun cas nourrir les dépenses traditionnelles du

inscrites au budget de 1974. Mais les équipements collectifs ne seront pas réduits. Les crédits inscrits au FAC pour 1974 (1.5 milliard de francs) ne seront pas

seta drėsetdė i

principaux partenaires. Grande-Bretagne exceptée. Ce décaloge, s'il se poursurout, metrait en danger la compétitivité des entreprises et, par là, l'emploi. Il est très préoccupant dans la poursuite de la construction européenne. » Forte hausse des prix, plein

emploi mantenu. ces deux élé-ments majeurs devaient avoir pour conséquence une housse ex-cessive des salaires et des revenus. Le taux de salaires et des revenus de augmentait d'environ 3 % le pre-mier trimestre il y a deux ans. a connu une majoration de 5.1 % au premier trimestre de 1974. Sur un an d'avril 1973 à avril 1974, l'évolution est de 17.5 %.

» Enfin, après avoir enregistre » Enfin, après avoir enregistré un excédent depuis quatre ans, nos échanges extérieurs sont mainte-nant défectairés, le défect attei-gnant près de 2 milliards de francs en avril et plus de 2,5 milliards en mai. Il importe donc de réagir energiquement et de définir une politique active de rééquilibre et de lutte contre l'inflation. »

« Cette politique exigera des sacrifices de tous surtout si nos producteurs de pétrole continuent à augmentes leurs prix. Elle est toutejois nécessaire car à terme. c'est l'activité économique elle-mème qui serqui menacée, a pour-suivi M. Fourcade, Personne ne me croiran m je disais que tout sera préservé. Le ministre de l'économie et des

finances a alors exposé les objectifs qu'il se propose d'atteindre : rétablissement de l'équilibre de notre balance commerciale, ralen-

1) PRIX: 6% par an. a La hausse se poursuit actuel-lement à un rythme égal à 1.6 % par mois », déclare M. Fourcade, qui a précisé que l'indice du coût de la vie pour mai « serait encore très mauvais ». « Notre ambition est de retrouver un rythme injé-rieur à 1 % par mois canne la fé-rieur à 1 % par mois canne la férieur à 1 % par mois avant la fin du second semestre et d'atteindre 0.5 % par mois avant un an (6 % par an). Il s'agissait de réduire des deux tiers le rythme de la hausse des prix dans un an. »

#### 2) POUVOIR D'ACHAT: 2% par

La croissance du produit natio-La croissance du produit national devant être plus forte cette année qu'il n'avait été prévu (un peu plus de 5 % contre 4 à 4.5 % d'abord escomptés), la croissance du pouvoir d'achat des salaires pourra être de 0.5 % par trimestre, soit 2 % par an (1) « Un tel chifre ne constitue évidemment pas un minimum applicable à tous, mais une moyenne, et je

(1) Il y a quelques mois M. Gia-card d'Estaing parlait du seul main-tien du pouvoir d'achat des salaires, ce qui signifiait stagnation de ce pouvoir d'achat.

considere comme souhaitable que la progression soit plus forte pour les bas salaires et moins forte pour les salaires les plus élevés. » 3) COMMERCE EXTERIEUR :

équilibre fin 1975.

« L'importance actuelle de la demande étrangère permet d'attendre une progression très rapide des exportations dès lors que la demande intérieure se fera moins vive. Mais comple tenu du déficit commercial à l'égard des pays producteurs de pétrole, il n'est pas possible d'espèrer un rétablissement complet dans un délai d'un an. A partir d'un délicit mensuel de 2 milliards de francs en ce moment, l'objectif que nous nous lixons est de le réduire de moitté avant la fin du premier semestre 1975, pour le jaire disparaître à la fin de l'année 1975. Le gouvernement ne propose aucune mesure artificielle pour rééquilibrer noire balance commerciale: notre politique est donc conforme à nos engagements internationaux et notaments internation à nos engagements internatio-naux et notamment à celui pris récemment à l'O.C.D.E. p

M. Fourcede a précisé que ces disserents objectifs a étaient par-faitement compatibles avec le maintien de l'emploi (...). Le rétablissement des équilibres écono-miques et financiers que propose le gouvernement n'est pas une déflation déguisée : c'est une croissance mieux orientée. »

#### Les seize mesures d'austérité

M. Fourcade a ensuite détaillé les mesures approuvées le matin même par le conseil des ministres. Elles sont au nombre de seize, dont plusieurs doivent être votées

#### FISCALITÉ : majoration de 18 % de l'impôt sur les sociétés et de 5 à 15 % de l'impôt sur le revenu.

• IMPOT SUR LES SOCIE-TES. — Les firmes verseront, au plus tard le 15 septembre, une somme égale à 18 % de leurs impôts égale à 18 % de leurs avec un minimum de perception de 3 000 francs. Cette disposition concernera notamment les socié-tes qui ne réalisent pas de béné-fice fiscal. Une telle mesure est de caractère législatif. Son rendement cette année sera de 5 milliards de francs.

 AMORTISSEMENT GRESSIF. — Pour réduire la demande intérieure de biens d'équipement et incher les entreprises à exporter davantage, le barème de l'amortissement dégressif sera provisoirement mo-difié pour les investissements réalisés entre le 1° juillet 1974 et ac 30 juin 1975. Les coefficients d'accélération de l'amortissement d'acceleration de l'amortissement seront réduits, sans distinction entre les secteurs, qu'ils exportent beaucoup ou peu. Cette mesure, de caractère législatif, rapportera en 1975 environ 1 milliard de francs à l'Etat.

[Il existe deux systèmes d'amor-tissement, l'un lineaire, l'autre dé-gressif. Soit une entreprise achetant un matériel de 10 880 francs dont la durée normale d'utilisation est de cinq ans. Avec un taux linéaire, la société amortit 29 % chaque an-née de la valeur de son matériel que amortissement est une charge déductible du bénéfice brut). Avec un amortissement dégressif, la so-cieté pourra déduire 40 % la pre-mière année, puis 40 % de la somme restante la deuxième année, soit 24 800 francs, et ainsi de suite. La disposition qui vient d'être prise freine cette accélération initiale de l'amortissement sans qu'on connaisse encore les nouveaux coefficients utilisés.]

etilisés.]

• IMPOT SUR LE REVENU.

— De I à 1,5 million de contribuables (sur onze) paleront le
15 octobre une majoration exceptionnelle de leur impôt sur le
revenu qui sera partiellement
remboursable l'année prochaine.
Cette majoration sera égale à:

— 5 % de l'impôt dù cette année quand celui-ci est compris
entre 2000 et 5000 F par part de
quoisient familial; quotient familial;
- 10% entre 5000 et 10000 F

par part : - 15 % au-delà. Cette contribution sera rem-boursée à concurrence d'une ma-joration de 5 % seulement à par-tir du le juillet 1975; elle le sera donc en totalité pour le premier groupe, à moitié pour le second et au tiers pour le troisième. Les contribuables pouront évidem-ment choisir une autre formule; le «trop versé » sera alors déduit des impôts qu'ils devront payer en 1975 sur les revenus encaissés cette année.

le budget, deux sur le crédit et l'épargne, trois sur les prix et les loyers, les deux dernières concernant l'énergie, qui devra être économisée et dont les prix seront légèrement relevés.

des redressements d'un montant total de trois milliards de francs total de trois miliards de francs et à cinq cent cinquante et une plaintes devant les tribunaux correctionnels. Cette action sera développée par un renforcement du bareme de taxation d'après les signes extérieurs de richesse Cette mesure est-du domaine-lè-gicletif

• PROFITS IMMOBILIERS.

— Une contribution spéciale et non reconductible de 10 % du immobiliers taxables sera perçue cette année à partir du 15 octo-bre De plus la part des plusbre De plus, la part des plus-values immobilières imposable au titre des impôts directs sera ma-jorée pour 1975. Cette mesure est du domaine législatif. Son rende-ment est évalué à 1550 millions de francs en 1974 et à 200 millions de francs en 1975.

● TAXE CONJONCTURELLE budget -pour eviter de relancer

DE LUTTE CONTRE L'INFLA- l'inflation.

#### BUDGET : l'Etat économisera 2 milliards et remboursera 3.5 milliards de francs à la Banque de France.

 UN COLLECTIF BUDGETAIRE en équilibre comprenant les mesures sociales qui seront anles équipements collectifs ne se
1 milliard de francs de dépenses inscrites au budget de 1974. Mais les équipements collectifs ne senoncées le 19 juin, sera présenté au Parlement à la fin du mois. Les plus-values fiscales nées de l'inflation seront stérilisées à cette occasion : l'Etat, s'en servira pour rembourser les avances de la Bandébloqués.

- Le budget de 1975 sera présenté en strict équilibre et la
progression des Jépenses sera au
plus égale à celle de la producliards de francs sera ainsi versée
à l'institut d'émission, ce qui
représente environ le quart de la
dette actuelle du Trésor envers la
Banque.

- LE GOUVERNEMENT VA
E CONOMISER, d'autre part.

débloqués.

- Le budget de 1975 sera présenté en strict équilibre et la
progression des Jépenses sera au
plus égale à celle de la production intérieure brute en valeur.

Ce parallélisme exigers un effort
mportant car la heusse des prix
reteriue pour l'année prochaine
par le gouvernement dans ses
comptes s er a volontairement
minorée.

#### PRIX : compression des marges bénéficiaires du commerce,

hausse limitée des loyers. Le gouvernement conserve le dispositif contractuel Etat-patronat sur les prix mis en place le 1st avril. Les entreprises devront toutefois d'é plus en auprès de l'administration les barèmes qu'elles pratiquaient à la date du 7 juin. Le Comité national des prix, qui comprend, notamment les conditions d'application de ces accords contractuels. De plus un effort volontaire merclales est demandé au secteur de la distribution pour les proprix, qui comprend, notamment les conditions d'application de ces accords contractuels de compression des marges compression terminal de compression des marges compressions syndicales, examinera pério-

LOYERS: limitation des hausses en fonction des coûts de la construction

Le gouvernement ne prolonge pas le blocage des loyers institué pour le premier semestre. Il crecommande a seulement aux propriétaires de ne pas augmenter les loyers à partir du 1" juillet d'un pourcentage supérieur à la hausse de l'indice des prix de la construction, qui a été de 8.8 % au cours des neuf derniers mois connus. M. Fourcade compte sur les bonnes relations qui exis le a trop verse » sera alors deduit des impôts qu'ils devront payer en 1975 sur les revenus encaissés cette année.

Cette mesure qui appartient au domaine législatif se traduira par une recette de 2,5 milliards de francs cette année et par une restitution de l'Etat d'un milliard en 1975.

LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE.— Elle sera accentuée. Elle avait domé l'eu d'un pourcentage supérieur à la construction, qui a été de 5,8 % au cours des neur dernièrs une sette année et par une restitution de l'Etat d'un milliard en 1975.

LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE.— Elle sera accentuée. Elle avait domé l'eu d'avantages fiscaux.) pour obtenuile vérifications aboutissant à la respect de cette « recommitée dernière, à quarante-six mille vérifications aboutissant à la respect de cette « recommitée dernière, à quarante-six mille vérifications aboutissant à la respect de cette « recommitée de chaque année. La décision gouvernementale touchait alnsi, l'en pourcentage supérieur à cle 57 de la loi de fiances pour 1974, s'appliquait pour six mois à 1001 de 1974, s'appliquait pour six mois connus M. Fourcade compte sur les bonnes relations qui exisma des neurs est les grands loueurs français d'appartements (H.L.M., Caisse des dépois, sociétés d'economie mixto d'avantages fiscaux...) pour obtenire de chief de l'extri-cle 57 de la loi de fiances pour 1974, s'appliquait pour six mois à 1001 de 1974, s'appliquait pour six mois à 1016 de 1974, s'appliquait pour six mois à 1016 de 1974, s'appliquait pour six mois à 1024 de 1974, s'appliquait pour six mois à 1024 de 1974, s'appliquait pour six mois à 1974, s'appliquait pour si

diquement les conditions d'appli-cation de ces accords contrac-tuels

#### en principe, les loyers du secteur libre (4,4 millions de logements), ceux du secteur réglémenté et ceux des H.L.M. (1,9 million d'habitations).

plus-values nées de l'inflation et de régularizer le développement des entreprises » Elle sera mise à l'étude des les prochaines semaines par un groupe de travail associant aux fonctionnaires les commissions des finances de l'Assemblée et du Sénat Présentée au Parlement en octobre pour être appliquée à la fin de l'année, elle permettra en principe au gouvernement de taxer la partie inflationniste de la valeur ajoutée par les entreprises et épargnera les progrès réels (c'est-à-dire en volume) de celles-ci. · Cette mesure fut diversement accueillie, les uns, comme la Confé-dération nationale du logement, organisme représentatif des loca-taires s'en félicitant, les antres. comme l'union des A.L.M. déplorant une « solution de facilité ». En fait la décision s'attaquait aux effets et non aux causes de la cherté du prix de location des logements, née de la spéculation tant fonctère qu'immobillère. Qualifiée d' u absurde n par un élu de la majorité, M. André Fanton, député (U.D.R.) de Paris blocage des loyers a en tout cas été vivement critiqué par les pro-priétaires et les promoteurs qui, rappelant le précèdent de l'entre-

Le taux de progression annuelle des crédits distribués qui avait été ramené graduellement de 23 °, en décembre 1972 à 13 °, en décembre 1973, puis à 11 °, en mars 1974, pour remonter à 13 °, à fin juin, sera maintenu à ce niveau jusqu'à la fin juillet. Pour fixer le taux applicable en août et septembre, les autorités monéet septemore, les autorites mone-taires attendront de comnaître la situation réelle des banques, telle qu'elle apparaîtra lorsque les conséquences de la grêve auront disparu. Elles s'assureront égaledispard. Eiles s'assureron; egale-ment du respect par les établis-sements des règles ainsi édictées; les pénalités pour dépassement seront presque doublées. Les cré-dits de pré-financement des contrats d'équipement passés avec l'étranger échapperont à l'encadrement.

le ministre de l'économie et des finances, blen que le blocage d'autrefois, s'il a sans doute nui à l'entretien et à la modernisation des immeubles, ne suffise pas à expliquer les faibles résultats de la construction de l'époque, étroitement liés à la stagnation démographique et au climat général de morosité économique. M. Fourezde a décidé, en tout cas, de ne pas prolonger le bincage actuel au-delà du 1er juillet ; mais, afin d'éviter une flambée des loyers. ses « recommandations » aux institutions et aux particuliers qui louent des logements viseront à empêcher que l'anementation des loyers dépasse la hausse du coût de

#### CREDIT : maintien de l'encadrement

taux de progression fin fuillet revêt un caractère cocrcitif et conduit à diminuer en valeur réelle le montant des crédits distribués. En outre. l'application plus sévère de contrôles quantitatifs, rendue impossible en mars avril et mai du fait des conflits sociaux, suffira par cile-même à gèner les établissements : en janvier dernier, le dépassement moyen par rapport aux normes était de 3,2 %, les bauques nationalisées se mon-trant les moins disciplinées en la matière. M. Fourcade, qui était ces mattere. La Fourcade, qui etait ces dernières années directeur général de la première banque privée fran-çaise, le C.I.C., a indiqué néanmoins qu'il était soudeux de ne pas « étrangier » le système bançaire et de de pas asphyxier les entreprises; le dispositif sera donc réexaminé à la velle des vacances en fonction du contexte général Mais si l'on tient [L'encadrement quantitatif du contexte général. Mais si fon tient compte du modèle allemand, dans rédit n'est donc pas durci théoriquement. Mais si fon tient compte de l'accélération du rythme de l'accélération du rythme de relâcher les contraintes, un allémande l'accélération du rythme de relâcher les contraintes, un allémande l'accélération du rythme de relâcher les contraintes, un allémand de relâcher les contraintes de la contrainte de les contraintes de

#### EPARGNE : léger relèvement des taux d'intérêt

Les taux de remunération de caisses d'épargne, porté le 7 dé-répargne populaire sont légère-ment relevés. Le taux de base des semestre 1974, bénéficie d'une

#### une nouvelle charte des sciences sociales

**GEORGES BALANDIER** 

anthropo--logiques

"Les sciences sociales subissent une crise de croissance, dans le temps même où les sociétés commencent à les reconnaître comme l'instrument de leur prise de conscience alors qu'elles se trouvent elles-mêmes en crise de continuité."

"Sociologie d'aujourd'hui" Index thématique

puf

1 volume 39 F.

supérieur à celui du premier. Tous les autres moyens d'épargne, comptes sur livrets des banques, comptes bloqués, bons à deux et cinq ans, bons de caisse, bénéricleront d'un relèvement similaire, le taux des plans d'épargne-logement, fixé à 7 % depuis 1972, étant porté à 8 %.

L'on peut s'étonner de la faibless de ce relèvement, dont le ministre des finances a dit lui-même qu'il était peu important. Mais, en dépit d'un certain fiéchissement u cours du deuxième trimestre 1974. l'excédent caisses d'épargne continue à marquer une vive progression (+ 47,8 % pour le premier trimestre de 1974 par tannort au même trimestre de 1973), Pourquel done, estiment les poulargement une épargue qui continue à affluer faute de pouvoir, ou de Touloir, s'investir allieurs ? En outre, chaque point de majoration du taux chaque point de majoration du taux de base des caisses d'épargne coûte 1.8 milliard de france à la Caisse des dépôts, qui reçoit et rémunère leurs capitaux; cette dernière se trouve alors obligée de relever à due concurrence les taux d'Intérêt des crédits accordés aux collectivités sur les fonds ainsi recueillis. En outre, M. Giscard d'Estaine, au cours de la M. Giscard d'Estaing, au cours de la campagne électorale, n'avait pas voulu suivre sur leur terrain ses adversaires qui, soucieux de protéger l'épargne, prévoyaient de porter temporairement à 15 % le taux d'intérêt des caisses (M. Mitterrand). Le principe de l'indexazion étant résolument écarté. l'épargne contiuuera d'être spollée, du moins tant que le rythme de bausse des prix lepassora 8 %.

#### ENERGIE: hausses de 3.5 % à 10 % et mesures autoritaires d'économie.

Le prix des produits pétrollers et des tarifs de l'énergie sera majoré de 5 % en moyenne avec une modulation selon les produits. Le prix des carburants sera majoré de 0.05 F. les recettes fiscales supplémentaires étant utilisées pour compenser la baisse de 17.0 Å sur les transports publics de voyageurs qui passera de 17.6 % à 7 %. Les tarifs de transports en commun seront transports en commun seront aussi stabilisés au cours des pro-chains mois.

Les hausses des différents tapour le fuel domestique, de 5 % pour le fuel domestique, de 5 % pour le fuel domestique, de 5 % pour l'électricité (10 % pour la baute tension, 5 % pour la moyenne tension, 3 % pour la basse tension utilisée par les particuliers), de 10 % pour le charbon et de 10 % pour le gaz et le fuel lourd. Le gouvernement entreprendra

d'autre part des actions très importantes pour réduire la consommation des produits pétrolière.

Voici le détail des mesures annoncées jeudi en fin de mati-née par M. D'Ornano, ministre de l'industrie et de la recherche :

#### L - CHAUFFAGE

 Examen par le Parlement d'un projet de loi permettant :
 De limiter la température des locaux à 20°; De réglementer l'isolation et le chauffage des locaux neufs du s.cteur tertiaire.

(Lire la suite page 4.)

### LE PLAN D'AUSTÉRITÉ

#### Les seize mesures

(Sutte de la page 3.) Campagne d'information sur les mesures à prendre pour éco-nomiser l'énergie de chauffage, et sur les équipements à réaliser dans les locaux existants.

 Déduction fiscale accordée aux particuliers qui réalisent des vestissements permettant d'éco-omiser l'énergie. • Mise en place d'un retion-

nement de la consommation du fuel-oil domestique. fuel-oil domestique.

• En vue de supprimer les dispositions actuelles qui n'incitent pas à économiser l'énergie : réexamen des modalités de rémunération des responsables de la construction et de l'exploitation des appareils de chauffage.

II. - INDUSTRIE

Poursuite, par le ministère, des études de consommation d'énergie au niveau des branches industrielles et dépôt des rapports

industrielles et dépôt des rapports en juillet prochain.

Nouvelles améliorations de la procédure de désencadrement du crédit pour les investissements économisant l'énergie et étude d'autres mesures incitatives.

Analyses-tests de quelques établissements industriels - types par des sociétés d'engineering.

III. -- TRANSPORTS

 Actions visant l'automobile : aucun relèvement des vitesses-limites existantes (90 kilomètresnatios existantes (90 Kilometres-heure sur route 120 kilometres-heure sur route à quatre voies avec terre-plein central, 140 kilo-mètres-heure sur autoroute) n'in-terviendra pendant la législature actuelle : essais normalisés et publide de consommetien de cet acteure: essais normanises et publiés de consommation de car-burant pour chaque type de véhi-cule; campagne d'information sur la conduite et l'entretien des vé-hiques automobiles.

hicules automobiles.

• Incitation pour utiliser les transports en commun : développement des couloirs d'autobus en zone urbaine : examen du problème de stationnement en vue de dissuader plus efficacement les bleme de stationnement en vue de dissuader plus efficacement les automobilistes d'utiliser leurs voltures en ville; construction de parcs de dissuasion dans les gares de banlleue; abaissement du taux de la T.V.A. sur les transports en commun et relèvement de 5 cen-times par litre de la taxe sur l'es-

La diminution des importations de pétrole est, MM. Giscard d'Etaing et Fourcade l'ont indiqué avec force, l'un des volets les plus importants du plan de rétablissement de notre commerce extérieur. Au rythme actuel, la France devrait débourser Encore ce chiffre ne tient-li pas quelque 50 milliards dans l'année pour couvrir ses besoins pétrollers. compte des anguentations de prix qui pourraient intervenir après ix

réunion des pays de l'OPEP à Avito, où pourrait être décidée une modification de la fiscalité imposée aux compagnies par les pays producteurs. La France n'étant pas riche en ressources naturelles, les produits pétrollers représentent les deux tlets de l'énergie primaire. Une réduction de nos importations de pétrole de 7,5 % à 15 %, comme l'a laissé entendre M. Fourcade, entrai-



la consommation énergétique. Pour inciter les Français aux éco-nomies d'énergie, deux possibilités s'offraient :

- Une forte augmentation des prix de cette énergie sous toutes ses formes : c'était la thèse du délégué général à l'énergie.

— Un rationnement autoritaire. En annonçant des hausses modé-rées, M. Fourcade a clairement indiqué que le gouvernement avait choisi la seconde solution.

décidant me réduction de 20 % de
La hausse de 5 centimes du prix
la consommation de carburant et de du litre d'essence ordinaire et du combustible des adminsitrations.

Vers l'imposition de l'ensemble des plus-values

régime de l'amortissement dégres-sif ne vont-ils pas freiner les investissements et à terrae, com-promettre le développement des exportations de la France ? Au-tant l'Aliemagne a bien encaissé le « choc pétrole », a répondu le ministre, autant la France a mai réagt : hausse des prix, stockage, marché noir ou presque. Il était donc nécessaire de donner un coup de frein. Celui-ci ne durera pas longtemps, d'autant moins long-temps que nous retrouverons plus vite l'équilibre. vite l'équilibre.

REVENUS, - Nous avions le

compensee par la naisse de la T.V.A.
sur les transports publics, que l'on
veut privilégier, et dont les tartis
seront ainsi « stabilisés ». Le gouvernement, dans cette affaire, a
sans aucun doute tenu compte de
la situation de l'industrie automobile. Une forte majoration de l'esbile. Une forte majoration de l'essence aurait certes pu entrainer une
diminution de la consommation;
mais l'essence ne représente que
14 % environ des produits pétrollers
fournis par le brut. Pour une économie finalement modérée, on risquait donc d'accentuer les difficultés des constructeurs de grosses
voitures — Citroën, Simca-Chrysler
— dont la situation est déjà délicate.
Les hausses des produits pétrollers
et des tarifs de l'énergie seront modulées, et l'on notera que les hausses
touchant les particuliers (fuel demestique, courant basse tension)
sont moins importantes que celles sont moins importantes que celles frappant les industriels. Ayant renoncé à agir par les prix, gouvernement entend donc obtenir des économies d'énergie par des mesures autocitaires, en bref par le rationnement, afin « de plafonner

supercarburant, qui vaudzont désor-mais respectivement 1,66 F et 1,88 F,

qui avaient été faites. Encore faut-il noter que le produit de cette hausse sera beaucoup plus que compensée par la baisse de la T.V.A.

est très inférieure aux prévisio

rationnement, afin « de plafonner les consommations de fuel à des niveaux compatibles avec le rééquilibre de notre balance commerciale ». Il est clair que l'effort essentiel portera sur le chauffage. Les fuels domestique et léger représentent 35 % de la production des produits pétroliers (contre 30 % pour le fuel lourd, 6 % pour le gas-oil, 5 % pour la parachimie, etc.). Les pouvoirs publics ont d'ailleurs marqué leur rolonté d'agir dans ce secteur en décidant une réduction de 20 % de

Répondant ensuite aux questions des journalistes, M. Fourcade a apporté les précisions suicatastrophes qu'on sait dans cervantes:

O INVESTISSEMENTS. — La majoration de l'impôt sur les sociétés et la modification du régime de l'amortissement dégressif ne vont-ils pas freiner les investissements et à terme, compromettre le développement des exportations de la France ? Au

• IMPOT SUR LE CAPITAL ■ IMPOT SUR LE CAPITAL.

— Le gouvernement va mettre à l'étude un projet visant à imposer systématiquement toutes les plusvalues : cette taxation sera effective en 1976. Mais M. Fourcade s'est déclaré hostile à un impôt sur le capital pour bien des motifs : risque de fuite des capitaux comme en 1968, nécessité d'harmoniser notre fiscalité avec celle des pays industrialisés.

#### DANS LES MILIEUX POLITIQUES

M. DUHAMEL: les mesures classiques ne sauraient suf-

M. Jacques Duhamel, ancien ministre, président du C.D.P.:

« Aider les pouvoirs publics à gagner la bataille qu'ils décident désormais d'engager avec vigueur contre la surinflation et le déficit extérieur est le devoir de tous. L'effort indispensable est réparti avec un souci de fustice qui le fera mieux accepter, qu'il s'agisse des mesures fiscales ou du rejus du rationnement des produits énergétiques par l'argent.

» Le succès du plan gouvernemental, qui comporte des échéances rigoureuses, dépendra de sa crédibilité, car l'inflation n'est pas seulement un phénomène technique mais aussi un phénomène psychologique. A cet égard, les mesures classiques d'action sur le budget, la fiscalité, l'épargne, le crédit, pour déterminantes qu'elles soient, ne sauraient suffire. Aussi beaucoup dépendra-t-il des autres mesures, peu explictes et sans doute délicates d'application, annoncées en matière de priz et de salatres. Il faut souhai-

et sans aoute descutes a appa-cation, annoncées en matière de prix et de salairez. Il faut souhai-ter qu'elles puissent s'inscrire dans le cadre d'une politique contractuelle qui doit être non seulement maintenue mais relancés. En effet, en un tel domaine, cés. En effet, en un tel domaine, l'efficacité est inséparable d'un degré suffisant d'adhésion de la part des catégories sociales concernées.»

M. FABRE : le réveil est rude

M. Robert Fabre, président du Mouvement des radicaux de

gauche :
« Le réveil est rude. Depuis des mois, le ministre des finances, puis le candidat Giscard d'Es-taing, niant la gravilé de la crise, entretenait par électoralisme l'il-lusion de la prospérité. La gauche avait pourtant multiplié les aver-

tissements. Mais pour beaucoup û était plus tentant de croire aux promesses du conservatisme.

3 Le plan d'austérité — le sixième, baptisé cette fois plan

sixième, baptisé cette fois plan d'assainissement — ouvre les yeur des derniers incrédules. Pression fiscale alourdie, réduction des investissements (même dans l'éducation nationale), sévérité accrue du crédit, hausse du prix et rationnement de l'énergie voilà ce que M. Giscard d'Estaing impose aux Français trois semaines après son élection. (...) M. Giscard d'Estaing, dont l'autoritarisme présidentiel s'accentue, demande à nouveau la conjiance des Français. Les radicaux, avec toute la gauche, avec la moitié des Français qui n'ont pas cru à ses promesses, refusent de cautonner une longue série d'erreurs politiques et financières qui trouvent aujourd'hui leurs sanctions. »

M. ICART : un diagnostic rigoureux et lucide

M. Fernand Icart, député républicain indépendant des Aloes-Maritimes, président de la com-mission des finances :

mission des finances :

« Le diagnostic gouvernemental est rigoureux et lucide. En corollaire, le plan d'assainissement proposé me paraît clair, complet et courageux. Il fait appel à la solidarité et à l'esprit civique de nos concitoyens. Chaque Français doit comprendre en effet que la situation est alarmante et qu'il doit contribuer volontairement par sa modération personnelle à l'effort de redressement. L'Elat, d'ailleurs, don ner a lui-même l'exemple de l'austérité. l'assurance nous en a été donnée.

» Ce plan me paraît, par ailleurs, équilloré et satisfaisant quant à ses objectifs sociaux, puisque loin de viser la déflation, il tend à préserver l'emplot, à assurer la réalisation des équipements collectifs essentiels et à

ments collectifs essentiels et à maintenir une certaine progression du pouvoir d'achat. >

M. FAJON: des promesses reniées

des promesses renièes

M. Etienne Fajon, membre du secrétariat du parti communiste:

a Il n'est pas nécessaire d'aug
» menter les impôts », déclarait le candidat Giscard d'Estaing le 22 avril. Monts d'un mois après son élection, le président de la République renie ses promesses. La majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu atteint plusieurs militons de salariés (...).

» Ces décisions ne manqueront pas de provoquer un large mécontentement et de décevoir ceux qui ont bru pouvoir faire confiance au candidat de la droite sur la foi de ses promesses.

» Devant les nouvelles atteintes

» Devant les nouvelles atleintes à leur pouvoir d'achat. l'union et l'action de tous ceux qui sont victimes de la politique actuelle

. M. ROCARD : un plan très faible

M. Michel Rocard, ancien secré-

taire national du P.S.U. : « C'est un plan qui n'est guère a C'est un plan qui n'est guère méchant, parce qu'il n'est pas très rigoureux. Il est très faible vu l'importance et la gravité des problèmes d'inflation et de balance des paiements dans notre pays. C'est sur cette insuffisance qu'il sera je crois, jugé. On peut dire que le gouvernement a cherché à se mettre à l'abri de l'accusation d'injustice. Il l'a fait d'abord en demandant la moitié des recettes jiscales attendues de des recettes fiscales attendues de toutes ces mesures aux sociétés. La contribution est lourde. 18 % La contribution est tourae. 18 o L'est beaucoup et cela se sentira cn pression sur les augmenta-tions de salaire assez vite. Le fait que la contribution des personnes est progressive en fonction de leurs revenus est une esquisse de la justice. Il faut bien dire que cela s'applique sur un système fiscal, qui, lui, est terriblement injuste. »

or Wormser seed ्या इवस्य सेन्स्रीय सम्ब

run chat un cl

#### DANS LES SYNDICATS ET AU PATRONAT

pian anti-inflation.

a Il s'agit d'un ensemble de mesures habilement présentées, qui visent essentiellement à réduire le déficit de la balonce des palements. Il ne s'agit pas d'un plan anti-inflation. Il ne s'attaque ni à la hausse directé

» Par contre il s'agit de déci-

s' Par contre, il sagu de deci-sions économiques qui ne man-queront pas d'avoir de graves conséquences sur l'emploi dans une situation où déjà le chômage se développe. C'est donc bien sur leur pouvoir d'achat et l'emploi que les travaileurs doivent pour-suivre leur action.

C.F.D.T.: il ne s'agii pas d'un des prix, ni réellement aux profits, ni fondamentalement à la sorie de l'hôtel Matignon, mercredi cui de l'hôtel Matignon, mercredi cui de l'hôtel Matignon, mercredi après-midi, que les mesures du gouvernement « l'avaient plongé dans une inquiétude projonde ».

> F.O.: nous n'accepterons pas un blocage déquisé des rémunérations.

M. André Bergeron : « Il est difficile de porter un jugement global immédiat, étant donnée la complexité du système décidé par le gouvernement. Dans l'immé-diat, on ne peut que constater qu'une garantie d'accroissement du pouvoir d'achat de 1 % pour le semestre revêt, en valeur relale semestre revêt, en valeur relative, une importance très inférieure à ce qui avait été pratiqué
jusqu'ici dans les accords du type
secteur nationalisé ou de la fonction publique. Sans vouloir faire
de procès d'intention et sous
réserve d'un examen plus précis,
nous nous demandons si le gouvernement ne s'engage pas, sans
le dire, dans la voie d'une politique des revenus.

» En tout cas, pour notre part, la situation est claire. Nous n'accepterons pas, directement ou indirectement, un blocage déguisé des rémunérations. »

C.G.C.: une fois de plus, on demande aux cadres.

M. André Malterre : « La C.G.C. avait, des avant le 4 dé-cembre dernier, attiré l'attention du gouvernement sur la gravité

de la situation.

La lutte contre l'inflation est I La lutte contre l'inflation est une nécessité, mais elle doit être juste et efficace. Malheureuse-ment, une fois de plus, on demande aux personnels d'enca-drement de supporter une aug-mentation injuste de la pression fiscale parce que nos traitements sont connus, ce qui n'est pas le cas de tous, et alors que la taxation des plus-values infla-tionnistes est simplement an-noncée.

noncee.

» Par ailleurs, la C.G.C., si
elle admet une augmentation senstole du SMIC, ne peut consentir de nouveaux écrasements hiérar-chiques alors que le pouvoir d'achat des cadres en 1973 est en régression. La C.G.C. constate enfin que le gouvernement re-connaît l'influence importante enfin que le gouvernement re-connaît l'influence importante sur la hause des prix intérieurs de la majoration excessive du cours des produits énergétiques et de certaines matières pre-mières. C'est à lui d'en tirer les conséquences pour négocier, en accord avec les pays consomma-teurs, des conventions donnant des garanties en matière d'appro-visionnement et de prix, » visionnement et de prix. »

C.N.P.F.: un point positif.

Au micro d'Europe 1, M. Ambroise Roux a déclare : « Il y a un point, qui me paraît positif, c'est que le gouvernement a choisi de traîter le problème des prix par un appel aux partenaires sociaux en demandant à chacun un effort, en faisant appel au civisme de tous. Je crois que c'est la meil-leure formule qu'on peut suime dans les circonstances actuelles. »

#### LES COMMENTAIRES DE LA PRESSE

FRANCE-SOIR : le président de

juin et le ministre de janvier. (\_) La vie d'un grand paus ne peut être stoppée deux mois durant, au stade des décisions durant, au stade des décisions politiques et économiques, sans dommayes graves. Il y a plus sérieux. Le mal dont nous souf- frons date de plusieurs mois déjà, et si les conséquences de la guerre du Kippour sont responsables de l'inflation, d'autres causes existent, proprement francaises. Le président de la République de juin, dont le discours est toujours aussi intelligent, nous jait donc partiellement payer les erreurs d'estimation du ministre des finances de janvier. Qu'il des finances de janvier. Qu'il s'agisse du même homme, M. Giscard d'Estaing eût pu le rappoler d'un mot car le troupeau des contribuables n'est pour rien dans les fautes de parcours des

"In the fois encore lobus fiscal atteint le seul but visible : les salariés, cette masse d'hommes et de femmes obligatoirement civiques puisque l'employeur déclare « tout ». Une fois de plus, seront épargnés ceux dont les ressources sont imprécises ou dissimulables et les cadres feront les frais d'une opération qui ne pêche pas par excès de subtilité...»

Incé un appel au civisme, et onus souhaiter, à cause même des pedeus perment civiques puisque l'employeur déclare « tout ». Une fois de plus, seront épargnés ceux dont les ressources sont imprécises ou dissimulables et les cadres feront les frais d'une opération qui ne pêche pas par excès de subtilité...»

M. Chirac s'est engagé à ouvrir des négociations lité...» » Une fois encore l'obus fiscal

(HENRI AMOUROUS.) LES ECHOS : les cadres et les entroprises paieront.

a Des surprises paraissaient possibles. Elles n'ont pas été au rendez-vous. Les moyens de lutte contre la hausse des priz annoncés hier sont classiques et éprouves. Leur impact est simple : les cadres et les entreprises paieront. Globalement, la justice sociale y Criotaement, it justue sociale y trouve son compte. L'efficacité aussi. Le problème de l'impôt uniquement fondé sur le revenu n'en reste pas moins posé. (\_) Pressés d'agir, M. Valéry Giscard d'Estaing et ses collaborateurs n'avalent probablement pas le temps de faire preuve d'imagination. »

(MICHEL TARDIEU.) LA NATION : un pari cohérent.

« Le nouveau plan anti-inflation est cohérent. Il réunit des conditions nécessaires pour le

rééquilibrage, qui ont des chances d'être suffisantes. o On peut toutefois remarquer que rien de sérieux n'est prévu au niveau de la formation même des prix. Le sustème contractuel est simplement appelés à modérer la

appelés à modérer la hausse des loyers qu'ils appliquent. Rien de plus. C'est que ni M. Giscard d'Estaing ni M. Fourcade ne croient en la vertu à moyen terme de blocages au niveau final du processus des prix.

» Ils ont joué sur un autre tableau, celui d'une action sur la demande. Ils ont fatt le pari que c'est le seul terrain où l'efficacité s'allie à la préservation du rythme de croissance et de l'emploi » (JEAN-CLAUDE BUANIC.)

L'HUMANITE : l'arnaque.

e L'arnaque » peut se pratiquer avec les meilleures manières du

> Pour faire accepter la € poncs Pour faire accepter la sponc-tion s. M. Giscard d'Estaing a parlé de l'effort demandé aux sociétés, alors que 50 % d'entre elles, les plus importantes, ne payent déjà pas d'impôts; il a lancé un appel au civisme, et onus

a longuement expliqué que tous ces sacrifices étalent indispensa-bles avant d'adopter des mesures sociales.

» Il y a quelques semaines, avec la même assurance, il démontrait que la croissance moyenne du produit national permettrait de dégager des « recettes budgétai-» res et sociales dont la moitié » res et sociales dont la molise
» correspond à peu près au coût
» de l'ensemble des mesures que
» j'ai annoncées ». (...) Hier la
croissance n'existatt plus, les renirées jiscales supplémentaires
journies par la majoration des
prix s'évanouissaient. » · (MARIE-ROSE PINEAU.)

LE QUOTIDIEN DE PARIS : austérité confortable.

« On serait presque tenlé de dire que le plan n'est pas assez s'èvère et que l'austèrité est confortable si on ne craignait de souhaîter, à cause même des pe-

## sociales dans six domaines particuliers

en présence de M. Durafour, ministre du travail, les délégations de la C.G.T. et de la C.F.D.T. A l'issue de l'entrevue, M. Edmond Maire (C.F.D.T.) a tenu à souligner que le gouvernement s'était engage à ouvrir, dans les quatre mois à venir, des négociations portant sur six points essentiels : les licenclements collectifs, la réforme de l'entreprise, le droit syndical, les jeunes, la retraite, les conditions et la durée du travail. M. Maire a précisé que « les modalités de ces négociations devraient être connues après le conseil des ministres du 19 iuin sur les questions sociales ». Les négociations envisagées pourraient se dérouler à deux niveaux : celui du gouvernement mais aussi celui

du patronat. M. Maire s, d'autre part, affircroissance de leurs marges. Les l'assurance que lui a donnée confédéral propriétaires de logements sont M. Chirac de ne pas modifier la après-midi.

Marquant le début des rencon- représentativité syndicale à nrotres syndicats - gouvernement, le pos des revendications de la C.F.T. premier ministre M. Chirac a Enrim, il a manifesté sa crainte longuement reçu mercredi 12 juin, que les mesures anti-inflation n'aboutissent à l'augmentation du chômage. « Si grace à l'action des travailleurs une porte s'est entrouverte, il n'est pas question, a-t-il ajouté, de démobilisation. Quant à M. Georges Séguy (C.G.T.), il a réaffirmé les

principales revendications de la centrale concernant la garantie de l'emploi, le maintien du pouvoir d'achat, l'instauration du SMIC à 1300 francs, pour une semaine de quarante heures, le problème des bas salaires et l'amélioration des conditions de travail Il a d'autre part souligné que si des négociations n'aboutissalent pas rapidement, la a nouvelle vague de hausse des prix et l'accélération du processus inflationniste » risquaient d'entraîner des tensions sociales. Le secrétaire général de la C.G.T. devait rendre mé sa satisfaction au sujet de compte de son entretien au comité l'assurance que lui a donnée confédéral national réuni jeudi

santeurs du système, que l'État L'EST REPUBLICAIN : en pre-n'en vienne à écraser les plus mal lotis. L'élection présidentielle est un souvenir trop frais pour qu'an ne se demande pas aujourd'hui ce que M. Mitterrand aurait fait ce que M. Mitterrana aurait fait à la place de M. Giscard d'Estaing, et s'il ne se serait pas, lui aussi, efforcé de respecter l'autre moité de la France. Dans le lit étriqué où coule le juste milieu, les voies étroites finissent par se rencon-

(RICHARD LISCIA.)

LE FIGARO: cela suffiza-t-il? a Cela suffira-t-il? De toute façon, il ne pouvait en être au-trement. Non seulement parce que M. Valéry Giscard d'Estaing devait tentr ses promesses de selectivité dans les sacrifices comme dans les avantages consen-tis, mais encore parce que la désinflation est jorcément un phénomène tôt ou tard douloureux pour la collectivité.

» Au second stade, sinon au premier, il y aura d'ailleurs des difficultés quand les salariés en viendront à revendiquer plus qu'il ne pourra leur être accordé par les entreprises. C'est alors que le gouvernement de M. Chirac aura à jaire preuve de plus de sens tactique que celui de M. Messmer lors des protestations des com-merçants à l'occasion de la réduc-tion de letre marche hintile tion de leurs marges bénéfi-

(ALAIN VERNAY.) NICE-MATIN: les prix en délibéré.

a L'affaire, la languissante affaire des prix, est mise en délibéré. Le jugement de l'opinion publique ne pourra être valablement rendu que dans plusieurs mois. D'ici là, M. Giscard d'Estaing espère que la baisse des matières premières, sur laquelle il n'a jamais cessé de compier, lui permettra de gagner définitivement son pari, s

LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST : le prix

(ROGER BOUZINAC.)

« L'opposition ne se jera pas a l'opposition ne se jera pas jauie de remarquer que le nouveau septennat doit payer les facilités et les erreurs... de l'ancien
ministre des jinances M. Giscard
d'Estaing. C'est un peu pour laver
les accusations portèes contre le
responsable de l'économie et des
jinances qu'il jut que le chef de
l'Etat a pris lui-mème, hier soir,
la responsabilité d'annoncer le
plan anti-inflation au vaus. » plan anti-inflation au pays. »

« Certains s'attendatent à un « Certains s'attendaient à un plan « saignant ». Le gouverne-ment l'a simplement voulu dur ("), étudié et sans esprit de doctrine, en usant de tout l'arsenel des armes de lutie contre l'inflation. Ce plan porte la marque du pré-sident de la République. En déci-dant de le présenter lui-même aux citames colvisie à d'allegre blesaunt de le présenter lui-meme aux citoyens, celui-ci a d'ailleurs bien marqué sa volonté d'en porter la responsabilité (...). En montant ainsi en première ligne, M. Giscard d'Estaing prend des risques : il ne pourra plus, en cas d'échec, dire qu'il n'avait pas tous les moyens de sa politique. »

(BERNARD HAREMANN.)

A la radio

EUROPE 1 : dans une perspective u Un plan d'austérité

"Un plan d'austerité plus draconien encore, en dépit de la préparation psychologique de l'opinion, aurait roppelé le plan de stabilisation brutal qui a laissé à M. Giscard d'Estaing, et aussi à l'opinion publique, de mauvais souventrs, et qui aurait de surplus, comporté le risque de casser l'expansion. (...) Si dans un laps de temps relativement court, des élections législatives venaient à être organisées, il faudrait mieux, dans cette perspective, estiment certains, que le traumatisme subt ne soit pas trop fort... pour qu'il soit supportable, supporté, et résorbé, à temps. A ce sujet, le délai d'un an que se donne le gouvernement peut paraître comme l'indication, comme un rendez-vous cation, comme un rendez-vous sur le calendrier politique.

(GEORGES LEROY.)

SIPREPAREZ LE DIPLOME D'ETATIS D'EXPERT COMPTABLE

Aucun diplôme exigé Aucune limite d'âge Demandez le nouveau guide gratuit numéro 693 ECOLE PREPARATOIRE illië d'annoncer le l'attion au pays. »
(MICHEL GUERIN.)

Ecole privée fondée en 1873 soumise au contrôle pédagogique de l'Etat : 4, r. des Petits-Champe 75080 PARIS - CEDEX 62

• • LE MONDE — 14 juin 1974 — Page 5

#### Nominations au ministère de l'économie et des finances et à la Banque de France

Au cours de sa réunion du mercredi 12 juin, après avoir examiné les principaux points du - plen d'assainissement » de M. Fourcade, le conseil des ministre a decidé un important mouvement de personnel

au ministère de l'économie et des finances, ainsi qu'à la Banque de France. M. Olivier Wormser, gouverneur de la Banque de France, est remplace par M. Bernard Clappier, qui était directeur général du Crédit national. M. de Lattre, premier sous-gouver-

• M. ANDRE DE LATTRE.

neur de la Banque de France, est nomme directeur general du Crédit national, M. Rattier devient premier sous-gouverneur de la Banque de France et M. Renaud de la Genière, second sous-gonverneur. M. Paul Deroche est nomme directeur du budget et

IVAN ILLICH

L'expropriation de la santé

LA CHINE SANS LYRISME

M. Claude Villain directeur général de la concurrence et des prix, en remplacement de M. Guy Verdeil, qui sera appelé à la direction générale du Groupement des assurances nationales (GAN).

#### M. Bernard Clappier

#### Un Européen convaincu

A soizante ans. M. Bernard Claopier, inspecteur des tinances et ancien élève de l'Ecole polytechnique, va retrouver à la Banque de France un monde qui lui est lamiller puisqu'il le premier sous-gouverneur lorsqu'il l'a quittée, en lanvier 1973, après neut ans de présence dans ses murs, pour devenir président-directeur général du Crédit national.

res readi

" Ang

e same

小海海真

. .

D'une courtoisie réputée, ce grand travailleur a acquis une longue expé-rience du service public, une forte rience du service public, une forte connaissance des problèmes monétaires et financiers, le tout enrichi par une puissante conviction européenne, M. Clappier a été direc-teut du cabinet de M Robert Schuman lorsque celui-ci a été ministre das linances (en 1947), puis président du conseil (1947) et ministre des allaires étrangères (1948-1950). Il a largement participé à la rédaction du discours prononcé le 10 mai 1950 par Robert Schuman, considere de l'Europe. Plus récemment, il a exprimé les mêmes convictions dans gė, en 1970, d'établir un rapport sui l'union économique et monétaire de

M. Bernard Clappier n'oubliers emom pas ces précédents dans les lours de négociations éco nomiques, monétaires et financières qui s'annoncent D'autant moins qu'il a aussi une protonde connaissance de la vie des entreprises à l'intérieur et à l'extérieur de leur pays, ayant été, de 1951 à 1963, directeur des relations économiques extérieu-res eu ministère des affaires économiques, el ayant passé les demiers mois qui le séparent de son départ de la Banque de France à la tête de l'établissement national chargé de s'occuper des problèmes de financement des entreprises. Il est auss vice-président de l'institut de déve-loppement industriel depuis le début de 1973 A la Banque de France, il avail succedé à M Pierre-Paul Schweitzer comme second sous-gouverneur en 1964 Pendant près d'une décennie, il s'est occupé des probiemes de la monnaie et de la rêtorme du système monétaire interna-

## premier sous-gouverneur de la Banque de France, est nommé directeur général du Crédit na-

tional

[Né le 26 avril 1923 à Paris, docteur en droit, licencié ès lettres et diplômé de l'Ecole libre des sciences politiques, M. André de Lattre est entré, en 1946, dans le corps de l'inspection des fluances. Il a été successivement chargé de mission à la direction des fluances. Il a été successivement chargé de mission à la direction des fluances extérieures (1949), attaché financier (1864), sous-directeur aux fluances extérieures (1953), directeur adjoint à l'administration centrale des fluances (1957), conseiller technique à l'Elysée (1959), directeur des fluances M Boumgart-ner (1960-1961). Il devient, en 1961, directeur des fluances extérieures. Censeur de la Banque de France, en 1965, en raison de son désnecord avec la politique du retour à l'étalion-or préconisée alors par le général de Gaulle. En 1966, il est nommé second sous-gouverneur de la Banque de France, puis premier sous-gouverneur en 1973.

## M. RENAUD DE LA GE-NIERE, directeur du budget, est nommé second sous-gouverneur de la Banque de France.

Is Banque de France.

[Directeur du budget au ministère de l'économie et des finances depuis mars 1965. M. de La Génière est âgé de quarante-neuf ans. Diplômé de l'école libre des sciences politiques, ancien élère de l'ENA, il est inspecieur des finances. Il a été notamment conseillèr technique au cabinet du ministre des finances. M. Antoine Finay, en 1956 et 1969, puis détaché en qualité de conseiller financier à l'administration centrale des finances dont il est devenu ensuite sous-directeur, avant de devenur chef de service adjoint au directeur du budget.

Une note rédigée par ses soits en mai dernier, en vue de faire le point sur la situation des finances publiques avant la préparation de la loi

eur géneral du commerce inte-rieur et des prix au ministère de l'économie et des finances, est nommé directeur général du Groupe des assurances nationales (GAN).

(GAN).

[Né le 5 mai 1828 à Toulon, M Guy Verdeil fut professeur au 1906e Fesch à Ajacelo, après sa sortle de l'Econe normale supérieurs. Ancien élève de l'Econe nationale d'administration (1952 - 1958), in apacte ur des finances, M. Verdeil fut chargé de mission puis conseiller technique de M Giscard d'Estaing au ministère de l'économie et des finances, de mai 1884 à janvier 1856. Après avoir èté chargé de mission à la direction du budget, il devint directeur adjoint du cabinet de M. Ortoli lorsque

de sinances pour 1975, a fait l'objet d'une polémique pendant la campagne électorsie. M Mitterrand s'appare électorsie. M Mitterrand s'appare électorsie. M Mitterrand s'appare électorsie. M Mitterrand s'appare ét des sinances dans le gouvernement de M Coure de Murrille, de puyant dessus pour affirmer : « La situation est pire que ce je craissituation est pire que ce je quarante six aus Administrature civil hors classe affecté au ministère de l'economie et des finances, il est cetur de celus-ci Rue de Rivoli, a direction échérie du commerce à la direction échérie du commerce la commerce intérieur et des prix. Il a été notamment du commerce intérieur et des prix. Il a été notamment du commerce intérieur et des prix au ministère de l'économie et des finances.

M GUY VERDEIL, direction échérie du commerce intérieur et des prix au ministère de l'économie et des finances. Et l'économie et des finances. Il est cours de celus-ci Rue de Rivoli, a direction échérie du commerce du commerce la l'économie et des finances. Il est cours de celus-ci Rue de Rivoli, a direction échérie du commerce du commerce la l'actuel ministrateur de la société d'américa du commerce la l'économie et des finances. Il est cours de l'économie et des finances de l'

■ M JEAN FRIES est nomme M JEAN FRIES est nomme directeur du commerce interieur auprès du ministre du commerce et de l'artisanat. La direction générale du commerce intérieur et des prix qu'occupait M Gui Verdeil est ainsi coupée en deux. M Claude Villain étant nommé directeur général de la concurrence et des prix au ministère de l'économie et des finances. nomie et des finances

(M. Jean Pries, licencié en droit, diplômé de l'Institut d'études poli-tiques de Grenoble, ancien élève de

conseiller au cabinet du ministre de l'économie et des finances, est nomme directeur général de la concurrence et des prix

concurrence et des orix

Né le 4 janvier 1935 à Paris,
M Claud, Villain est licencié en
droit, diplome d'études supérieures
de sciences économiques et autien
eléve de l'Eure nationale de in
France d'outre-mor Entré en 1962
au bureau de developpement pour
la production agricole, il fut affecté,
en 1964, a la direction du budget.
Nomme administrateur civil, il fut
chef du bureau des interventions
agricoles de 1969 a 1972, puis chargé
de la sous-direction des produits
agricoles a la direction générale du
commerce intérieur et des prix, il
devint, le 14 arril 1973, conseiller
technique au cabinet de M Giscard
d'Estaine, ministre de l'économie et
des finances dans le second gouvernement de M. Pierre Messiner, et
avait conserve ces fonctions au cabinet de M. Pourcade, j

#### M. Olivier Wormser sera appelé à un « haut poste diplomatique »

M. Olivier Wormser, qui cède son poste à M. Bernard Clappier a été nommé gouverneur général honoraire de la Banque de France Le président de la République a tenu, au moment de son départ, à lui rendre un hommage particulier, en soulignant qu'il s'agissait d'un homme de très grande dignité et d'une haute qualité professionnelle et intellectuelle. Il a rappelé combien M. Wormser avait contribué très essicacement au rétablissement, en 1969, de la situation économique et a indique qu'il serait appele à un haut poste diplo-

#### Appeler un chat un chat...

Les paupières mi-closes et le sourire voltairien, M. Wormser n'a pas son parell pour laisser tomber les mots comme des couperets. L'école du Quai d'Orsay et la fréquentation de M. Couve de Murville lui ont appris, eu reste, qu'il n'en fallait pas beaucoup pour se laire entendre. It a cru devoir en eligner tout de même un peu plus que d'habitude dans un article publié dans le Figaro daté 25 et 26 mal, où il lugeait, en effet, la situation économique française particulièrement inquiétente à cause de la mollesse de la politique sulvie jusqu'alors par M. Giscard d'Estaing lace à une lièvre inflationniste de plus

Ce n'est pas la première lois que le gouverneur de la Banque de France s'opposalt ainsi à l'ancien « grand argentier ». Bien sur, entre la rue de la Vritière et la rue de Rivoli, le courant euphorique ne passe pas toujours. La banque cantrale, gar-dienne de la monnaie, a le devoir de rappeler au ministre de l'économie et des linarices les dangers d'une conjoncture et les nécessités d'une politique de fermeté, mission souvent ingrate. Des atomes crochus entre les deux hommes auraient pu compenser les cactus de la tonction. Ce ne fut pas le cas.

M. Olivier Wormser est un classique .. M. Giacard d'Estaino alme les doctrines et surtout les pratiques plus sophistiquées. A peine le nouveau gouverneur s'étail-il installé que sortit, en juin 1969, le rapport dit W.M.S. (Wormser, Marjolin, Sadrin) sur la réforme du mar-M. Couve de Murville Blors premier ministre. Ses auteurs projoue, comme jadis, un rôle directeur, c'est-à-dire soit le plus élevé du marché (au lieu d'être un taux privîlêgié), de taçon à retrouver se fonction normala d'alustement entre l'oltre et la demande de capitaux. Ces conceptions étaient apparamment plus proches de celles de M. Ruell que de celles de M. Giscard d'Estaing, qui antrait prè-

cabinet Chaban-Deimas. Le ministre de l'économie et des linances n'aurait sans doute pas été fâché que M. Wormser acceptăt au début de 1972 l'ambassade de Washington qui fui avait été proposée. Comme il retusa ce poste pour des taisons tamiliales, la cohabitation s'organisa. Mais, à certaines escarmouches teutrées, à quelques interventions discrètes, que les initiés apprécialent à leur

poids, on percevalt les divergences d'optique entre les deux

Le gouverneur de la Banque de France semant monter la vague inflationniste et voyant gonfler la masse monétaire avait deia luge au reste, au milleu de 1972, que le gouvernement lardelt trop à restraindre sérieusement le crédit.

· Du côté monétaire inter national, les conceptions de M Wormser et de M Giscard d'Estaing s'éloignaient sensible ment Après la réunion de Narrobi de l'an dernier, l'ancien gouverneur ne prit pas de gants pour critiquer le projet de rélorme auquel s'était relie le C'est sur le chapitre de l'infle-

tion que le ton devait surfout

monter. Déjà dans le rapport publié en mars 1973, M. Wormsei lupeait que les politiques pratimesure d'assurer le rétablissement des équilibres fondamentaux et souhaitait une - verité des prix - pour réduire etticacement la consommation et, notamment, la demande d'énergie. La plume, plus libre, devensit plus téroce dans cet article du Figaro. qui apparut comme une sorte de testament. Il jançait des pavés, du genre : « Ce qui est en réalité, un dilemme expansion per-sistante el stabilité des prix retrouvée est présenté comme un seul et même objectif Or. II est bien connu qu'on ne peut courir à bon escient qu'un seul llèvre à la tois... Tant que l'équilibre de la balance commerciale ne sera pas rétabli. Il sera impossible de continuer d'améliorer, de façon appréciable. le pouvoir d'achat des salariés et. d'une manière générale, celui des Francais. .

Plus que ramais, après les délires de la campagne électo-rele et c e u x de l'inflation, ler un chat un chat - P D.

[Né le 29 mai 1913 à Jouy-en-Josas, M. Wormser a fait une grande partie de sa carrière au Qual d'Orsay, Ambassadeur de France en U.R.S.B. d'octobre 1966 à novembre 1968, il avait succédé à M. Brunet comme gouverneur de la Enque de France le 9 avril 1969.

9 avril 1869.

Il s'était trouvé à plusieure reprises en désaccord avec M. Giscard d'Estains. Il mi reprochait notamment de ne pas combattre assez fermément l'inflation et de limiter au domaine monétaire (crédits) les rares mesures de rigueur prises ces dernières aunées Daus un article publié par « le Figaro » du 25-38 mai. M. Wormser avait critique la politique économique suivie par M. Giscard d'Estaing ainsi que ses promesses fiectorales, (« Le Monde » du 28 mai.) 1

#### les 5 pièces avec vue sur un parc soni rares à Paris



### ... au 15 de la rue Buffon, dans le 5 ème arrondissement nos 5 pièces donnent sur le Vardin des Plantes

A quelques mètres de la Saine, la calme et tranquille rue Buffon longe les grilles d'un des jardins les plus agréables de Paris : le Jardin des Plantes où les amoureux de la capitale aiment tant flaner sous les arbres plusieurs fois centenaires. C'est la, au 15, que s'élèvera un immeuble de grand luxe, au milieu d'un jardin, face à

Les appartements ont 1, 2, 3, 4 et 5 pièces, prolongées par une terrasse ou un large balcon. Ils ont été conçus en vue d'assurer une harmonieuse répartition entre l'espaceréception où de grands séjours ouvrent sur le Jardin des Plantes et l'espace-privé dont la chambre principale, ouvrant sur le lardin intérieur, constitue une suite particulière avec dressing-room aménagé et saîle de bains indépendante. Partout, au luxe tapageur, nous avons préféré le luxe raffiné des détails : pierres de

taille, bales coulissantes en aluminium anodise, portes d'ascenseurs en acler inox, hall et pallers d'étage en quartzite, etc. Venez flaner rue Buffon, laissez-vous séduire par le charme du "Jardin des Plantes",



Bureau de vente ouvert tous les jours, de 14 heures à 19 heures, samedi et dimenche de 10 heures à 19 heures. Téléphone : ALM. 98.98.

garantie et financement Société de Banque et de Crédit.

BON A DECOUPER ET A RETOURNER A: GEFIC. 52, avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris - Tél. : ALM. 98,98.

Je desire recevoir d'urgence la brochure Jardin des Plantes.

Mon adresse .....

#### QUATRE GOUVERNEURS EN TRENTE ANS

Depuis 1945, quatre hauts fonctionnaires seniement out oc-cupe les fonctions de gouverneux de la Banque de France Mal Monick pendant quarre and (1945-1949), Baumgartner pen-dant onze and (1948-1950), Brunet pendant neuf ans (1960-1969) et Wormser pendant eino ans (1969-1974). Les trois premiers, tous trois originaires de l'inspection des finances, ont quitté la fonction publique pour entrer dans le secteur privé.

. M. EVENANUEL MONICK. inspecteur des finances hono-mire, avait été précédemment attache financier à Washington, puis à Londres, et secrétaire général aux finances en 1944. Il quitta le poste de gouverneur pour deveuir président de la Banque de Paris et des Pays-Bas. Il est notamment aujourd'hui président d'honneur de la Compagnie financière de Paris et des Pays-Bas, président de la Banque ottomane et vice-prési-

. M. WILFRID BAUMGART-NER, inspecteur général des finances honoraire, était, avant sa nomination, président-direc-teur général du Crédit national et de la Caisse nationale des marchés, après avoir notamment été directeur du Mouvement général des fonds. Il fut nommé ministre des linances et des affaires économiques (1960-1962) dans le cabinet Debré et entra ensuite également dans le secteur privé. Membre de l'Institut. Il est aujourd'hui administra-teur - président d'honneur du groupe Rhône-Poulène.

. M. JACQUES BRUNET, inspecteur général des finances honoraire, avait été directeur du nonoraire, avait eté directeur du Trèsor et présidait lui aussi le Crédit national et la Caisse nationale des marchés de l'Etat quand il fut nombé au poste de gouverneur, qu'il quitta égade Roussel-Utlaf et vice-prési-deut du conseil de surveillance de la Compagnie bancaire.

• M. OLIVIER WORMSER (1969-1974), ambassadeur de France, a été le premier diplo-mate de carrière à avoir occupé mate de carrière à avoir occupé ces fonctions. Après avoir été pendant douse ans directeur des affaires économiques et financières au Qual d'Orsay, h fat ambassadeur à Moscou, puis membre de la commission chargée d'étudier la réforme du marché monétaire avant d'être nommé à la tête de la Banque de France.



#### habille en long comme en large

 Magasin principal : 74 boulevard de Sébastopol 75003-Paris, 272 25.09 Capel sélection , centre com. Maine-Montparnasse 75015-Paris, 538.73.51

## A Con Un important mouvement préfectoral inspiré par des préoccupations politiques et électorales

Dans l'important mouvement préfectoral qu'il a fait approuver le 12 juin par le conseil des ministres, M. Michel Poniatowski, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, a soigneusement dose ses choix pour éviter que le caractère politique des nues ne soit trop voyant. nominations interv

La nomination de M. Lanier au poste nouveau et important de directeur général de l'administration de la place Beauvau est une marque de ance au préfet du Pas-de-Calais, n'avait même pas eu le temps de rejoindre Arras avant de prendre un congé pour participer acti-vement à la campagne de M. Giscard d'Estaing.

M. André Chadeau, préfet de la région du Nord, qui avait fait de même, mais pour soutenir M. Chaban-Delmas, n'est pas penalisé, et il peut desormais — son congé annuel épuisé — s'installer à Lille. Le dosage et l'équilibre peuvent aussi se trouver dans la nomination à son premier poste de préfet de M. Manière, qui dirigeait le cabinet de M. Poniatowski au ministère de la santé publique, et dans celle de M. Carrère, conseiller rechnique auprès de Georges Pompidou, comme prefet du Val-d'Oise. En revanche, des person-nalités proches d'anciens dignitaires U.D.R. comme MM. Arbelot, qui fut de 1987 à 1971 auprès de M. Guichard: Jacques Patault, collaborateur de Georges Pompidou à l'hôtel Matignon: Pierre Chaubard, ancien directeur du cabinet de M. Roger Frey: Guy Ducou-Le-Pointe, ancien

conseiller technique de M. Chaban-Delmas, na retrouvent pas de poste. M. Brachard ne pătit pas d'avoir dirigé le dernier cabinet ministèriel de M. Frey, pas plus que M. Corbon ne souffre d'avoir appartenu au cabinet de Georges Pompidou, et M. Belorgey, ancien collaborateur de MM. Chirac et Messmer, reçoit, lui aussi, une

S'il a tente d'échapper au reproche que pour raient susciter plusieurs mutations, celui d'exercer une vengeance politique envers des hommes qui dans le passé auraient trop bien servi le pou-voir précédent. M. Michel Poniatowski a aussi voulu faire porter un effort particulier de renouvellement sur les départements de la région parisien, L'état-major de M. Doublet, préfet de région. est changé avec la nomination d'un nouveau directeur de cabinet et d'un nouveau secrétaire générel, alors que le remplacement du préfet lui-même avait été naguere en visagé. De plus, quaire départements proches de Paris changent de préfet (Val-d'Oise, Yvelines, Essonne et Valde-Marne). Enfin, les deux postes difficiles de préfets délègues à la police pour le Rhône et les Bouches-du-Rhône changent de titulaires. Pour l'ensemble des postes « parisiens » et « policiers ». le choix de M. Poniatowski a été dicté par le souci de placer à des postes délicats des hommes réputés à la fois pour leur fermeté et leur efficacité, mais aussi pour leur bonne connaissance

urbain. Ayant tous effectué une partie de leur carrière dans des cabinets ministériels, ces nouvezux prefeis soni également supposés être au fait des questions politiques et électorales.

Le mouvement qui vient d'être adopté constitue aussi par son ampleur - il concerne vingtsept personnalités et vinot et un postes - un nouveau bouleversement apporté au corps préfectoral, et il ne devrait être suivi - du moins pendant un certain temps - que de quelques autres nominations individuelles. En effet, les membres du corps préfectoral oni connu de nombreuses mutations au cours des dernières années: quarante-six en 1971, trente en 1972, quarante-quatre en 1973 et soixante-quatre en 1974. On note que trois personnalités nommées à de nouveaux postes lors du mouvement de mars dernier (MM. Lanier, Brenas et Janin) reçoivent déjà une affectation différents. Le mouvement qui intervient est le cinquième depuis le début de cette année. Le pré-cédent avait été effectué par M. Jacques Chirac. ministre de l'intérieur du dernier gouvernement Messmer, qui avait notamment transformé les structures supérieures du ministère de l'intérieur, nommé huit nouveaux préfets de région et muté plusiaurs directeurs des services de police nationaux. Au total, depuis trois ans, la quasi-totalité des préfets ont changé de poste dans les départements alors qu'aucun des actuels vingt-deux préfets de région (hormis celui de la région parasienne) n'était en poste avant 1970 et que neuf n'y soni que depuis cette année.

Il ne semble pas que le gouverner prochainement vers la création dans chaque région de préfets « délégués » pour soulager le préfet de région de l'administration du département cheflieu, comme l'avait annoncé M. Peyrefitte au début de cette année.

M. Poniatowski, enfin, par ce mouvement préfectoral intervenant si peu de temps après son installation place Beauvau, veut marquer nettement l'importance qu'il compte attacher à l'administration territoriale du pays. Déjà M. Jacques Chirac pendant son brei passage au ministère de l'intérieur avait voulu donner à son administration des missions plus politiques que policières. Cette tendance est confirmée par les décisions de M. Poniatowski. Elle sera amplifiée dans deux domaines per une action précise et déterminée. Le nouveau ministre d'Etat compte en affet déve-lopper les missions de la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (DATAR), qui lui est désormais rattachée, et mul-tiplier ses contacts avec les maires, les conseillers généraux et les conseils régionaux. Car, pour lui. le développement économique de la province et le rôle des élus locaux doivent se combiner pour constituer au niveau national un puissant levier politique et éventuellement électo

ANDRÉ PASSERON.

Sur proposition de M. Ponta-towski, ont été nommé inspec-teurs généraux de l'administra-tion du ministère de l'intérieur, MM. Georges Merienne, inspec-teur général des services de la prefecture de Paris, et Pierre Epaud, inspecteur de l'adminis-

### Directeur général de l'administration :

M. LANIER M. Lucien Lanier, préfet du Pas-de-Calais, est nomme préfet hors cadre (hors classe), direc-teur général de l'administration du ministère de l'intérieur, en du ministère de l'intérieur, en remplacement de M. Pelissier, devenu directeur du cabinet du

devenu directeur du cabinet du premier ministre.

[Né le 16 octobre 1919 à Rouen, M. Lucien Lanier, après avoir occupé les fonctions de chef de cabinet du préfet des Basses-Pyrénées (1950), puis de secrétaire général du Gers (1954), entre en septembre 1954 au cabinet de M. Chevailler, serdiaire d'Enta aux forres armées puis ministre d'Enta aux forres armées puis ministre. cabinet de M. Chevallier, secrétaire d'Etat aux forces armées puis ministre de la défense nationale. Il conserve en 1955 ses fonctions au sein des cabinets de M. Crouxier, secrétaire d'Etat à la défense et aux forces armées, puis en 1956 de M. Bourgès-Maunoury, ministre de la défense nationale. En février 1957 il entre au cabinet du président du conseil. M. Guy Mollet, et, en décembre de la même année, au cabinet de M. Delaunay, directeur général de la R.T.F. En 1958. M. Lanier est nommé sous-préfet de Bethel (Ardennes). sous-préfet de Rethel (Ardennes). En 1939 il devient secrétaire général adjoint du haut comité de la jeunesse, en 1961 expert permaneut auprès du haut comité d'études et d'information sur l'alcoolisme, et, en 1962 secrétaire général de la délégation générale à la recherche scientifique. En juin 1967 il avait été promu préfet du Val-de-Marne et, le 27 mars dernier, préfet du Pas-de-Calais, Pendant la campagne présidentielle. M. Lanier a été le coordinateur général de l'équipe qui a travaillé aux cûtés de M. Giscard d'Estaing.]

#### Allier : M. HELY.

M. Jean Hely, préfet hors cadre, est nommé préfet de l'Allier en remplacement de M. Jean-Marie Arbelot, mis en disponibilité sur

sa demande.

[Né le 29 juillet 1925 nu Cheylard Ardèche). Ilcencié en droit et diplômé de l'Institut d'études politiques de Paria. M. Hely est, à sortle de l'Ecole nationale d'administration en 1985, mis à la disposition du gouvernement général de l'Algérie, puis chef de cabinet du préfet de Sétif. Après avoir été nommé, en 1988, sous-préfet de Nocent-surselne, il est, en 1959, chef de cabinet du secrétaire népéral de l'administration en Algérie, puis secrétaire répéral de l'administration en Algérie, puis secrétaire établiet de l'administration en diserve, puis secrétaire établiet de l'administration en en 1962, puis chargé de Misgénéral de Mostaganem Chef de cabinet du préfet de la Élute-vienne en 1962, puis chargé de mis-sion pour les affaires économiques nuprès de celui-el II est nommé, en 1964, secrétaire général des Basses-Pyrénées, puis, en 1968, du Puy-de-Dôme, Nommé préfet, directeur de cabinet du préfet de Paris en 1970. Il derient, en 1973, préfet hors cadre ]

#### • Ardèche : M. FERRET. M. Jacques Ferret, administra-teur civil hors classe, est nommé

teur civil hors classe, est nommé préfet de l'Ardèche en remplacement de M. Guy Ducou-Le Pointe, nommé préfet hors cadre.

[Né en 1928 à Paris, ancien élève de l'Ecole nationale de la France d'outre-mer. M. Ferret a occupé divers postes dans les territoires d'Afrique noire avant de devenir en 1961 expert auprès du gouvernement malgache. De 1962 à 1964 il est responsable des problèmes mauritaniens et sénégalais à la Caisse centrale de connération économique il est enet sénégalais à la Caisse centrale de coopération économique il est en-suite chargé des problèmes de l'em-piol et du développement industriei au sein de la commission régionale du Languedoc. En 1967, il est nommé commissaire à la rénovation rurale pour la Bretagne. M. Perret est admi-nistrateur civil de la Caisse des dépôts et consignations.]

#### Aude : M. GOSSELIN.

M. Charles Gosselin, adminis-trateur civil, est nommé préfet de

l'Aude. [Né le 9 mai 1929 à Argenteuil en droit, l'ARGE.

[Né le 9 mai 1929 a Argenteuil (Val-d'Oise). licencié en droit, diplômé de l'Institut d'études politiques, M. Gosselin est successivement, après sa sortie de l'Ecole nationale d'administration en 1955, chef de cabinet des préfets de la Corse, du Lot, de bleurthe-et-bloselle, et directeur de cabinet du préfet du Pas-de-Chiais En 1961, il est nommé sous-préfet de Monthard (Côte-d'Or). Directeur de cabinet du préfet de l'Hérault en 1864, il est. rofet de l'Herault en 1961, il est, n 1965, nomme directeur adjoint au ouseil économique et social l

#### Essonne : M. GOUSSERAN .

M. Paul Cousseran, préfet de la Haute-Savoie, est nommé préfet de l'Essonne en remplacement de M. Jean-Francis Philippe.

de l'Essonne en remplacement de M. Jean-Prancis Philippe.

[Né le 36 juillet 1922 à Uzerche (Corrèce). M. Paul Cousseran, à qui son activité dans la Résistance avait valu d'être déporté à Neuengamme de 1943 à 1945, est breveté de l'Ecole nationale de la Prance d'outre-mer et ancien élève de l'Ecole nationale d'administration. Il a été notamment chef du service d'information au Nord-Vietnam (1951), chargé de mission au cabinet de M. Champeix, secrétaire d'Elat socialiste à l'Aigérie dans le gouvernement Bourgès-Maunoury (1957), puis à l'Organisation commune des régions sahariennes (1953); directeur du cabinet de M. Foyer, secrétaire d'Etat chargé des relations avec les Etats de la Communauté puis ministre de la coopération dans le gouvernement de M. Debré (1960-1962); ambassadeur, haut représentant de la République française au Gabon (1964); directeur de la division de l'organisation au secrétariat général de la défense nationale (1955); directeur du cabinet de M. Jacques Aubert, secrétaire général pour la police (1957). Après avoir été nommé préfet de la Réunion en 1959, il était préfet de Baute-Savole depuis 1972.]

en 1940, à celui du préfet du Puyde-Dome. En 1943, il est chef de
cabinet intérimaire du préfet de la
région de Marseille En 1944, souspréfet de Nêrac (Lot-et-Garonne). Il
est déporté en Allemagne. Il devient
en 1945 directeur du cabinet du
préfet de la Moselle, puis, en 1947,
sous-préfet de Châteaudun (Eure-etLoir) De 1950 à 1953, il est chef de
cabinet de M. Charies Brune, successivement ministre des P.T.T. et
de l'intérieur II est nommé, en 1953,
sous-préfet de Complègne (Oise),
avant d'être chef de cubinet puis
charzé de mission, de 1958 à 1857,
au cabinet de M. André Dulin,
secrétaire d'Etat à l'agriculture puis
ministre des anclens combattants.
Préfet de l'Aveyron en 1967, il est,
de 1960 à 1970, directeur de cabinet
de M. Roger Frey, ministre d'Etat
chargé successivement des relations
avec le Parlement, puis des réformes
administratives, avant d'être nommé. administratives, avant d'être nommé. en 1972, préset de l'Yonne ]

#### • Finistère : M. BOURGIN. M. François Bourgin, préfet du Val-d'Oise, est nommé préfet du Finistère, en remplacement de

Finistère, en remplacement de M. Denizot.

Né le 18 octobre 1916, à Paris, M. François Bourgin, administrateur civil ou ministère de l'intérieur en 1946, à été notamment chargé de mission au cabinet de M. Jules Moch, vice-président du conseil, ministre de l'intérieur dans le deuxième cabinet Bidauit (1949); sous-prefet de Châteaubriant (1951); directeur du cabinet du préfet de la Oironde (1952); chargé de mission au cabinet du préfet de police (1957); sous-préfet de Bouje (1958); secrétaire général du Nord (1961); préfet de Mayenne (1967) puis de la Corse (1969) et du Val-d'Oise depuis le 22 décembre 1971.

#### \varTheta lsère : M. JANNIN.

... René Jannin, préset du Val-de-Marne, est nommé préset de l'Isère, en remplacement de M. V. udeville.

(M. René Jannin est né le 16 septembre 1914 à Ajaccio (Corse). Il est, en 1941, délégué dans les fonctions de sous-préfet d'Avesnes (Nord) puis, en 1947, de Villefranche-sur-Saône (Rhône). Nommé, en 1953, secrétaire général du Rhône, il devient, en 1959, préfet du Gers avant d'être, en 1961, préfet de police d'Alger puis directeur de la sûreté autionsie en Algérie. Il devient ensuite préfet de Loir-et-Cher en 1962, de Maine-et-Loire en 1964, des Côtes-du-Nord en 1968, et. le 27 mars dernier, du Val-de-Marne. de l'Isère, en remplacement de

#### Pas-de-Galais :

#### M. DENIZGT

M. Pierre Denizot, préfet du Fi. istère, est nommé preset du Pas-de-Calais, en remplacement de M. Lanier. [Né en 1918 à Caen, M. Pierre De-nizot, engage volontairs (évade de

des problèmes économiques et du développement

France) de 1943 à 1945, est délégué en 1946 dans les fonctions de souspréfet de Pithiviers, puis nommé, en 1950, secrétaire général de l'Allier. Administrateur civil à l'administration centrale du ministre de l'Intérieur à partir de 1954. Il devient en 1958 secrétaire général de Constantiure et est mis, en 1959, à la disposition du préfet inspecteur régionsi à Constantine. Après avoir été préfet de police d'Oran, il est, du 1<sup>er</sup> mai au 10 juillet 1962, directeur de la sûreté nationais en Algèrie. Préfet en mission jusqu'à 1963, il est ensuite, du 15 février 1963 au 23 mars 1964, directeur du cabinet de M. Maziol, recteur du cabinet de M. Maziol, ministre de la construction, puis préfet de l'Aveyron et, depuis janvier 1968, préfet de l'Aube. Il avait éte nommé préfet du Finistère le 22 decembre 1971.]

#### Saône-et-Loire :

#### M. PERIER

M. Jean Périer, préfet délégué pour la police auprès du préfet du Rhône, est nommé préfet de Saône-et-Loire, en remplace-ment de M. Jacques Patault, nommé préfet hors cadre. nationale (1955); directeur du case binet de M. Jacques Aubert, secrétaire général pour la police (1957).

Après avoir été nommé préfet de la Réunion en 1958, il était préfet de la Reunion en 1958, il était préfet de l'Asne. En 1958, il est nommé surs-préfet de l'Youne. est nommé préfet de l'Youne. est nommé préfet de l'Eure en remplacement de M. Robert Hayem, nommé préfet de l'Aisne. En 1958, il est nommé sous-préfet de sainte-Mene-hould (Marrie) puis, en 1959, de vouxiers (Ardenes). Directeur du préfet de l'Aisne. En 1958, il est nommé sous-préfet de Sainte-Mene-hould (Marrie) puis, en 1959, de vouxiers (Ardenes). Directeur du préfet de l'Aisne. En 1958, il est nommé sous-préfet de Sainte-Mene-hould (Marrie) puis, en 1959, de vouxiers (Ardenes). Directeur du préfet de l'Aisne. En 1958, il est expinet du préfet de l'Aisne. En 1958, il est nommé su 1958 sous-préfet de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Devenu préfet de l'Youns en 1972, préfet délégué pour la police auprès du préfet du Rhône.]

#### Haute-Savoie :

#### M. HAYEM

M. Robert Hayem, préfet de l'Eure, est nommé préfet de la Haute-Savoie, en remplacement de M. Paul Cousseran.
[Né ce 1914 à Metz, licencié en droit, diplômé de sciences politiques, M. Hayem, entré dans l'administration ceutrale en 1938 devient secfétaire général de la Moselle en 1954 et préfet des Ardennes en 1962 En 1957 il est nommé préfet du Vaucluse. Il était préfet de l'Eure depuis juin 1970 ]

#### ● Val-de-Marne : M. VAUDEVILLE

M. Jean Vaudeville, préfet de l'Isère, est nommé préfet du Val-de-Marne en remplacement de M. Rene Jannin.

M. René Jannin.

(Né le 6 Janvier 1921 à SaintEtienne, M. Jean Vaudeville, ancien
clève de l'ENA (promotion 1948), a
été en 1935 directeur du cabinet du
préfet des Bouches - du - Rhône,
M. Hass-Picard, avant de devenir,
de mai 1980 à avril 1982, chef de
cabinet de M. Michel Debré, alors
premier ministre. Après avoir ensuite
exercé les fonctions de préfet de
Tarn-et-Garonne, il devient, en octobre 1984, directeur du cabinet de
M. Edgard Pisani, ministre de l'agriculture, puis ministre de l'équipement. M. Vaudeville devient préfet
de la Réunion en juillet 1986, puis
en 1989, préfet de l'Isère.]

#### ● Val-d'0ise : M. CARRÈRE

M. Gilbert Carrère, préfet hors cadre, ancien conseiller techni-que au cabinet de Georges Pom-pidou, est nommé préfet du Val-d'Oise, en remplacement de M. Bourgin.

[M. Gilbert Carrère, né en 1925, devient en 1937 sous-préfet de Saint-Flour, puis en 1959 de Sebdou (Algè-rie). En 1961, il occupe les fonctions de directeur du cabinet du préfet de Constantine. En 1952, il est piace à la disposition du préfet de la Somme et l'année suivante il devient. chargé de mission pour les affaires conomiques auprès du préfet de l'Hèrault. En 1969, il entre comme chargé de mission au secretariat génèral de la présidence de la Bépublique, où il est notamment chargé de tous les problèmes de reforms deministrations et des malelors mandalles et des malelors des des malelors de malelors de malelors de malelors des problèmes de reforms de malelors des considerations de la consideration de la considerati de tous les problèmes de reforme administratives et des relations avec le ministère de l'Intérieur. Il reprend 62 carrière préfectorale en décembre 1970 pour devenir préfet des Pyré-nées-Orientales, mais en mai 1973 il était revenu au secrétariat géné-ral de la présidence de la Répu-bilque.]

#### M. Louis Morel, directeur de cabinet du préfet de la région parlsienne, est nommé préfet des Vosges, en remplacement de M. Jacques Corbon, nommé se-crétaire général de la région parisienne.

Nè le 11 juillet 1921 à Guignen (Ric-et-Vilaine), licencié ès leitres et en droit, aucien flère de l'école libre des sciences politiques et de l'École nationale de la France d'outrel'Ecole nationale de la France d'outremer, M Morei est. de 1945 à 1957,
contrôleur civil en Tunisie, avant
d'être détaché, en 1937, comme sonspréfet de Bou-Saada (Algérie), in
1962, il est conseiller technique au
cabinet de M. Louis Joxe, ministre
d'Etat chargé des affaires algériennes,
puis de M. Jean de Broglie, secrétaire d'Etat chargé des mêmes fonctions Nommé sous-préfet de Sedan
(Ardennes) en 1963, puis secrétaire
général de la Selne-Saint-Denis en
1967, et de la zone de défense de
Paris en 1970, il devient, en 1971,
directeur contrai des renseignements
généraux, avant de devenit, en 1972,
directeur du cabinet du préfet de la
région parisienne.]

#### 🗨 Yonne : M. MANIÈRE. M. Pierre Manière, sous-préfet hors cadre, est nomme préfet de

l'Yonne en remplacement de M Jean Brachard, nommé préfet de l'Eure [Né le 10 septembre 1962 à Saviguy-lès-Beaune (Côte-d'Or). M. Pierre Manière est licencié en droit, di-plômé d'études supérieures de droit pastic et a economie politique. An-cien é l'éve de l'Institut d'études politiques. Il est spécialise dans l'étude des problèmes administratifs de l'Afrique et de l'Asie modernes, de la législation nord-africaine et du droit musulman

de la legislation hort-arricaine et du droit musulmon

M. Manière fut, en 1948, chargé de mission su gouvernement général de l'Algérie, puis successivement chef de cabinet du préfet de l'Auda, de la Savole, de Bône, avant de devenir sous-préfet de Redon (Ille-et-Vilaine), directeur du cabinet du préfet de Seine-et-Oise. En 1968, M. Manière est sous-préfet bors classe, secrétaire général du Vald'Oise. Il est. de 1973 à 1974, directeur de cabinet de M. Michel Poolatowski, ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.]

### • Yvelines : M. BRENAS. M. Jean Brenas, secrétaire géné-ral de la préfecture de la région parisienne, est nomme préfet des Yvelines en remplacement de M. Pierre Chaubard, nommé préfet

hors cadre.

M. Pietre Chaubard, nomme preset hors cadre.

[Né en 1925 à Château - Arnoux (Alpes-de-Haute-Provence), M. Jean Brensa a pris part à la Reistance avant d'être déporté à Dachau. Il commeuce sa carrière administrative en 1947 comme administrateur civil. Après avoir été administrateur civil. Après avoir été administrateur du territoire de Kehl, secrétaire général de la préfecture des Basses-Alpes, sous-préfet de Clamecy (Niétre), il devient en 1964 directeur de l'administration centrale du ministre de l'intérieur et adjoint au directeur général des collectivités locales, puis la même année membre suppléant du comité des plans régionaux En 1969, il est nommé directeur général des collectivités locales et devient vice-président de la commission des villes du VT- Plan. vice-président de la commission des villes du VT- Plan. 1989. Il est nommé préfet de la Sarthe, Il n'était secrétaire général de la préfecture de la région parisienne que depuis le 37 mars 1974.

#### Secrétaire général de la préfecture de la région parisienne :

#### M. CORBON

M. Jacques Corbon, préfet des Vosges, est nommé secrétaire général de la préfecture de la region parisienne, en remplace-me-t de M. Jean Brenas. me-t de M. Jean Brenas.

[Né en 1929 à Neully-Fialsance, licencié en droit. diplôme des Sciences politiques. M. Corbon est, en 1983, attaché au cabinet de M. Pietra. ministre de la défense, puis cher de cabinet du préfet de l'Aveyron. Détaché en 1983 à Alger au gouvernement général, il est, en 1981, secrétaire genéral, il est, en 1981, secrétaire genéral de la conference d'Evian entre la Prance et les délégués du FLN algérien. Sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot, il entre, en 1982, au cabinet de M. Pompidou, premier ministre. Il s'y occupe plus particulièrement des réformes administratives des collectivités locales et de l'organisation des voyages du chef de l'organisation des voyages du chef du gouvernement. En 1987, il est nommé préfet du Cantal, et, en 1971, préfet des Vosgei.]

#### O Vosges : M. MOREL. O Directeur du cabinet de O Secrétaire général de la préfet de la région parisienne :

#### M. BELORGEY

M. Gérard Belorgey, adminis-trateur civil hors classe, qui était conseiller technique au cabinet de M. Pierre Messmer, est nomme directeur du cabinet du préfet de la région parisienne en remplacement de M. Louis Morel, nomme préfet des Vosges.

préfet des Vosges.

[Né en 1933 a Paris, Incien élève de l'Ecole nationale d'administration (1958-1980). M Belorgey est, en 1963, directeur du cabinet du préfet du Rhône, et, deux ans plus tard, directeur adjoint des stages à l'E.N.A. En 1967, il entre au cabinet de M. Jacques Chirac, alors secrétaire d'Etat aux affaires sociales, et devient sous-directeur de cabinet lorsque l'actuel premier ministre est nommé secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances. En décembre 1989, M. Belorgey est nommé sous-préfet de Palaiseau et., en 1973, il devient conseiller technique au cabinet de M. Messmèr, premier ministre. Il était également commissaire à l'aménagement du domaine de Chambord.]

#### Préfet délégué pour la police dans le Rhône :

M. Paul Noirot-Cosson, secrétaire général de la Somme, est nommé préfet délégué pour la police auprès du préfet du Rhône en remplacement de M. Jean Périer, nommé préfet de Saône-

et-Loire.

[Né le 22 juin 1924 à Paris, M. Paul Noirot-Cosson est, en 1952, chef de chbinet du prétet de l'Hérauit. En 1958, il est nommé sous-préfet d'Ancrells (Loire-Atlantique) avant de passer deux ans, de 1957 à 1959, en Algérie détaché à la disposition du ministre A son retour, en 1959, Il est sous-préfet d'Avalion (Yonne), puis secrétaire général de la Vendée, et, en 1964, de la Charente. De 1967 à 1969, il sers conseiller technique aux cabinets de MM. Christian Fouchet et Raymond Marcellin, successivement ministres de l'intérieur, avant d'être nommé, en 1969, secrétaire général de la Somme ]

#### zone de détense de Paris :

#### M. PHILIPPE

M. Jean-Francis Philippe, préfet de l'Essonne, est nommé secrétaire général de la zone de défense de Paris en remplacement de M. Ro-ger Bellion, nomme préfet hors

[Né en 1919, à Corlay (Côtes-du-Nord). M. Philippe appartenait au service du contrôle économique avant d'entrer, en 1950, à l'Ecole nationale d'administration. Il occupe ensuite d'administration. Il occupe ensuite les fonctions de sous-préfet de Ribeauvillé, de Molsheim, et de directeur du cabinet du préfet du Bas-Rhin. En 1986. Il est nommé directeur du cabinet de M. André Bord, secrétaire d'Etat à l'intérieur. En 1968, il devieut préfet de l'indravant d'être promu, en 1973, préfet de l'Essonne.]

#### Préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône : M. BUSSIÈRE.

M. Claude Bussière, sous-préfet de Reims (Marne), est nomme préfet délégué pour la police auprès du préfet des Bouches-du-R hôn e en remplacement de M. René Heckenroth, nommé pré-

fet hors cadre. Ist nors caure.

[Né le 8 novembre 1928 à Clamecy (Nièvre), licencié en droit, après après avoir été chef de cabinet des prâcés de l'Orne et d'Eure-at-Loir, M. Bussière est nommé, en 1960, secrétaire général de la Haute-Saône, puis sous-préfet, en 1982, de Lure (Haute-Saône), puis de Toul (Meur-the-at-Moselle). Détaché en 1983 au cabinet du préfet de police, il en devient, en 1987, directeur adjoint, avant d'être nommé sous-préfet de Reims en 1972.

• M. Giscard d'Estaing s'est entretenu jeudi matin 13 juin. au palais de l'Elysée, avec M. Denis Baudouin, délègue général à l'information. Le président de la République devait recevoir dans l'après-midi MM. Jean Sauvagnargues, ministre des affaires étrangères, et Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'économie et des finances.

#### NOMINATIONS MILITAIRES

#### Les généraux Briquet Arnand, Roux et Bret recoivent leur quatrième étoile

de corps d'armée, les généraux de division Briquet, Arnaud et Roux. Sont promus : général de division, le général de brigade Maison, le général de brigade Maisal-Bernard, mis à la disposition du secrétariat général de la défense nationale ; intendant général de première classe, l'intendant général de deuxième classe Villiers ; général de brigade, le colonel Deiamalle, le colonel Jeandidier, nommé adjoint du général commandant la place de Paris, et le colonel Vallée, mis à la disposition du général inspecteur des tion du général inspecteur des forces extérieures et inspecteur des troupes de marine.

Sont nommés : adjoint au gé-néral commandant la I<sup>n</sup> armée et gouverneur militaire de Stras-hourg, le général de division Muller : commandant la 3e division (Fribourg), le général de division Vanbremeersch; com-mandant la le division (Trêves), le général de division de Quatrebarbes; directeur de cabinet du secrétaire général de la défense nationale, le général de brigade Arnaud de Folard; commandant Armand de Foiard; commandant la 10° brigade mécanisée, le général de brigade Delaunay; commandant la 14° brigade mécanisée, le général de brigade Planchon; commandant la 8° division (Complègne), le général de bri-

Sur la proposition de M. Jacques Souiflet, ministre de la défense, le conseil des ministres de mercredi 12 juin a approuvé les promotions et nominations suivantes :

TERRE. — Sont élevés au rang et à l'appellation de général de corps d'armée, les généraux de division Briquet, Arnaud et Roux.

● AIR. — Est éleve au rang et à l'appellation de général de corps aérien, le général de divi-sion aérienne Bret, nomme commandant de la défense Est promu général de brigade aérienne, le colonel Arbelet,

nommé sous-chef d'état-major de l'armée de l'air. Sont nommés : inspecteur technique de l'armée de l'air, le géné-ral de division aérienne Souviat ; commandant la IV région commandant la IV région aérienne (Aix-en-Provence), le général de division aérienne Saint-Macary; commandant la II région aérienne (Paris-Villa-coublay), le général de brigade aérienne Fleury; sous-chef d'état-major de l'armée de l'air. le général de brigade aérienne Arrousys. Arrouays.

 ARMEMENT. — Sont pro-mus : ingénieur général de pre-mière classe, l'ingénieur général de deuxième classe Deramond; ingénieur genéral de deuxième classe, les ingénieurs en chef Pinchon et Engerand. Est nommé : adjoint au directeur technique des construction aéronautiques. l'ingénieur général de première classe Arnaud.



生夫

- 4.

. . .

to a marginal of

5 - 2 - 4 - 1 ar in



#### Mort de M. André Marie ancien président du Conseil

M. Andre Marie, ancien président du conseil, maire de Barentin, président du conseil général de Seine-Marithme, est décèdé mercredi après-midi 12 juin à son domicile rouennais.

Petit-fils et fils d'instituteurs, M. André Marie était né le 3 décem-bre 1897, à Honfleur (Calvados). Mobilisé en 1916, il termina la première guerre mondiale comme lieutenant d'artillerie. Il entreprit une double carrière d'avocat et d'écrivain: il ést notamment l'au-tens de limets d'orign, comique

d'écrivain: il est notamment l'auteur de livrets d'opéra - comique
ainsi que de pièces de thédire.
Membre du parti radical-socialiste, il jut élu, en 1928, conseiller
général du canton de Pavilly et
député de la quatrième chronscription de Rouen. Cinq ans plus
tard, il était s'ous - secrétaire
d'Etai, d'abord à la présidence
du conseil, chargé des affaires
d'Alsace et de Lorraine (cabinet
Albert Sarraut, octobre-novembre
1933), puis aux affaires étrangères (deuxième cabinet Daladier,
janvier-février 1934).
Dès septembre 1939, M. André

panver-jevrier 1939, M. André Marie, capitaine de réserve, reprit volontairement du service. Fait prisonnier, libéré en 1941 comme ancien combattant, il revint à Rouen et se démit aussitôt de tous ses mand at s, expriment, dans une lettre à mes électeurs dans une lettre à ses électeurs, sa volonté de n'exercer aucune fonction publique tant que n'au-rait pas été librement consulté le suffrage universel.

#### « Entente républicaine »

te celte.

11120

1 1 1/2

A Transfer Roman

Son action dans la Résistance (réseau Georges-France) allait-lui valoir d'être, en septembre 1943, arrêté par les Allemands et déporté à Buchenvald, Il en rapporta une grave affection pulmo-naire qui ne l'empêcha pas de revenir très vite à la vie politique. Elu matre de Barentin (Seine-Maritime) il recouvra ses man-dats de conseiller général et de

Il allait sièger au Palais-Bour-bon sans discontinuer d'octobre 1945 à novembre 1962.

M. André Marie revint au gou-vernement dès janvier 1947, comme garde des sceaux dans le cabinet Ramadier. Lors de la démission de celui-ci, en novemdémission de celui-ci, en novem-bre de la même anuée, pressenti par M. Vincent Auriol, président de la République, pour devenir président du conseil, il déclina cette offre en raison de son état de santé et demeura place Ven-dôme dans le premier cabinet Robert Schuman. En juillet 1948, sollicité une deuxième fois, il accepta et obtint l'investiture, le 24 inillet par 352 pour contre 190 accepia et obtint l'investiture, le 24 juillet, par 352 voix contre 190 et 53 abstentions et forma, deux jours plus tard, un cabinet « d'entente républicaine » comprenant des représentants de, la plupart des groupes, de la S.F.I.O. au P.R.L. (parti républicain de la liberié) et où figurait à la jois Léon Blum et Paul Raynaud.

Cette combinaison devait être éphémère : le président du conseil a dû porter sa démission à l'Elyséc le 28 août.

Vice-président du conseil dans le deuxième cabinet Robert Schuman qui ne vécut que quelques jours le mois suivant, puis dans le cabinet Queuille où il était en outre garde des sceaux, M. André Marie se trouva, en janvier 1949. en butte à une violente campa-gne de la part des organes de presse du R.P.F., à laquelle firent

commerciale

BUREAUX

**ENTREPOTS** 

**USINES** 

**TERRAINS** 

**MAGASINS** \* le marché

plus de 40 pages d'annonces

des bureaux

et des locaux industriels

\* la documentation Chaque mois he directement plus de 20000 chefs d'entreprises

et tous les spécialistes

de l'immobilier

dans les principeux kiosques N.M.P.P.

78000 Versailles Tel. : 950 45.74 +

PREMIÈRE REVUE SPÉCIALISÉE DANS L'IMMOBILIER

INDUSTRIEL

ET COMMERCIAL

\* la cote

\* le journal

écho ceux de l'extrême gauche : il était accusé d'avoir, en mai 1948 — alors qu'il était ministre de la justice dans le premier cabinet Robert Schuman, — inspiré une décision de classement dans une a j a i re de a collaboration s' concernant les travaux exécutés pendant l'occupation, pour le concernant les travaux exécutes pendant l'occupation, pour le compte des Allemands, par l'en-treprise Sainrapt et Brice, déci-sion qui aurait amené l'avocat gé-néral Lindon à se démetire de ses fonctions de chef du parquet de la justice économique de la Seine.

Devant l'Assemblée nationale, le 3 iévrier, M. André Marie, d'abord dans une déclaration puis en réponse à une interpellation, se déjendit avec vigueur contre ces accusations reprises par des orateurs communistes et par M. Capitant (Action démocratique et sociale-R.P.F.) qu'il traita de a canaille ». Les demandes d'enquête jurent repoussées par l'Assemblée qui constata, dans un ordre du jour qu'a aucun commencement de justification n'avait été apporté (...) à l'appui des attaques injurieuses dont (M. André Marie) avait été l'objet de la part de divers journaux ».

Quelques jours plus tard, le

de divers journaux s.

Quelques jours plus tard, le garde des sceaux était hospitalisé et résignait ses jonctions gouvernementales. Après une 
longue convalescence, il entra en 
août 1951, dans le deuxième cabinet Pleven comme ministre de 
l'éducation nationale à la période 
délicate du vote de la a loi Barangé » d'aide à l'enseignement 
privé. Il conserva ce poste dans 
les cabinets Edgar Faure, Pinay, 
René Mayer et Lantel, c'est-àdire jusqu'en juin 1954. Au cours 
de la crise ministèrielle de trentesept jours ouverte par la chute 
du cabinet René Mayer, il sollicite, une jois encore en vain 
Finvestiture de l'Assemblée.

#### Rupture

avec Pierre Mendès France M. André Marie fut de ceux qui M. André Marie jut de ceiux qui, au congrès radical de Lyon d'octobre 1956, rompirent a ve c M. Pierre Mendès France, alors premier vice-président du parti, à propos des affaires d'Algérie. Avec treize autres députés, il créa au Palais-Bourbon un groupe radical dissident, qui, en jévrier 1958, s'intitula Groupe de la gauche démocratique et radical socialiste. Lors des élections législatives de novembre 1958, il et resocialiste. Lors des elections legis-latives de novembre 1958, il se re-présenta comme candidat du Centre republicain fondé par M. André Morice, fut réélu dans la quatrième circonscription de la Seine-Maritime (Clères, Pa-villy) et ne s'inscripit à aucun des groupes de l'Assemblée nationale. partisan, de surcroit, de l'a Algé-rie française », il fut, aux élec-tions de novembre 1962, battu au

second tour de scrutin, par le général Chérasse (U.N.R.) M. André Marie jit sa paix avec le parti radicol, en mai 1966. Peu après, la Fédération de la gauche démocrate et socialiste (F.G.D.S.) de son dépariement le désigna comme candidat aux élections de 1967. Ce chaix souleva de vives protestations, notamment celles de l'ancien secrétaire général adjoint de la S.F.I.O., M. Georges Brutelle.

M. André Marie se présenta sans investiture et se retira après le premier tour. Il se présenta, en vain, aux élections sénatoriales de septembre 1968, ayant pris la tête d'une liste de « Déjense du Sénat républicain et des libertes communales », rivale d'une liste de la F.G.D.S.

Ses démélés périodiques apec

liste de la F.G.D.S.

Ses démélés périodiques avec les hautes instances du parti radical devoient ne prendre fin qu'avec l'accession, au secrétariat général puis à la présidence, de M. Jean-Jacques Servan-Schreiber, dont il était l'un des plus chauds partisans : en octobre 1971, il était étu membre du bureau du parti. En décembre 1973, il fut de ceux qui militèrent pour l'élection comme secrétaire général du parti radical de M. Gabriel Péronnet, qui est devenu le 8 juin secrétaire d'Etat à l'environnement.

debenu le 8 juin secretaire d'Etat à l'enpironnement.

Réélu en 1973 conseiller général de Pavilly, il avait, le 3 octobre dernier, la présidence du conseil général de la Seine-Maritime.

A la mairie de Barentin, il avait transformé sa ville en musées de la sculpture : quelque deux cents statues, provenant le plus souvent des réserves des musées nationaux en ornent les rues et les places. La dernière acquisition avait été, en 1969, la réplique de la célèbre Liberté de Bartoldi, utilisée dans le film le Cerveau.

à l'environnement.

le Cerveau

M. André Maris était comman deur de la Légion d'honneur, titulaire des croix de guerre 1914-1918 et 1939-1945 et de la médaille de la Résistance.

#### ADJOINT DE CONSULTANT

(pour détails voyez en page annonces) Ecrire à

Alain H. LEROY YEPRO Marketing 38, rue Boissière - 75116 Paris

#### LE COMITÉ CENTRAL DU P.C.F.

### «Ne pas donner l'impression qu'on va plus loin que le programme commun>

L'Humanité du 13 juin publie une La rénovation, politique et nationa synthèse des discussions qui se sont ne peut pas être l'œuvre d'un seul déroulées lundi 10 et mardi 11 juin au parti mais du peuple. sein du comité central du P.C.F. M. Julien Lauprêtre (Eure) signale qu'une contradiction apparaît parfois aux veux de certains militants ou sympathisants entre les = positions de classe = du P.C.F. et l'appel à l'union du peuple trançais. M. Philippe Herzog pense que, « pour être plus populaire, il taut être à la tois plus protond, plus théorique et plus précis ». Les membres du comité central se sont d'allieurs, interrogés sur certaines formulations du pro-gramme commun qui peuvent paraitre mai adaptées. Ils estiment que ces formules ont correspondu à un d'autres demeurent justes « qu'il n'est pas nécessaire d'accrocher à chacune de nos démarches ».

M. Albert de Bosschère (Nord) signale que, dans le cadre du cou-rant d'adhésions que connaît le P.C.F., des militante C.F.D.T. du Han-Rhin adhèrent au parti. M. Georges Valbon (Seine-Saint-Denis) souligne après d'autres qu'il convient de « ne pas laisser croire que la politique du P.C.F. serait un piège, un engrenage irréversible ». M. Jean Fabre, par exemple, considère que le problème essentiel est de « ne pas donner l'Impression qu'on va plus loin que le programme comdonner l'impression qu'on va mun ». « La campagne sur le voyage sans billet de retour a porté », estime M. André Lajoinie. Dans le cadre d'une analyse du vote lors de l'élection présidentielle en milieu rural, il insiste en outre sur le fait que les - paysans pauvres » peuvent se laisser séduire par les discours gau-

M. Henri Fiszbin, députê de Paris, explique lui aussi qu'il faut - ajuster e certaines formulations. On a pu partir d'une période où la crainte était qu'on ne penche à droite pour arriver aujourd'hui à des excès possibles de nature opposées, note-t-il, en soulignant que « la démocratie vou-lue per le P.C.F. n'est pas conçue comme moyen pour alier plus ioin, mais que son objectif est de desserrer l'étau des monopoles capitelistes. » « Chacun verra, conclut-il. si ce qui est fait lui semble bon et s'il veut aller plus ioin. = -

M. Léo Figuères dénonce le rôle des gauchistes durant la campagne et estime qu'il faut poursuivre la ciaire. Nous n'avons aucune préoccu lutte contre ces groupes, et en particulier contre les trotskistes. Il à l'égard du gauchisme, que « l'anticommunisme des gauchistes ne vise pas seulement le P.C.F., mais qu'il porte atteinte au mouvement ouvrier et démocratique dans son ensemble ». Dans le cadre d'une discussion sur ce phénomène, M. Etienne Fajon, nore du secrétariat, reppelle qu'à chaque fois que le P.C.F. a engagé une politique de large rassemblement on a vu se développer des phénomènes qui s'apparentent plus ou moins au gauchisme.

M. Gaston Pilssonnier, membre du secrétariat, résume l'esprit de la nouvelle politique du P.C.F. et de sa volonté de partager rapidement les responsabilités du pouvoir, en déclarant :

 Le parti ne peut plus être consi-déré et ne doit plus se comporter ment comme un bon parti pour la détense des revendications. Son rôle est de mettre en œuvre une politique fonda

#### L'affaire J.-J. S.-S.

#### M. MARCHAIS: ce n'est pas sérieux.

M. Georges Marchais, secrétaire général du parti communista, a déclaré mercredi matin, 12 juin, à propos de l'éviction du gouvernement du ministre des réformes

a Je pense que les Français auront la même impression que
moi : ce n'est pas sérieux. Moins
de huit jours après sa nomination éclaient, au sein du gouvernement, les premières contradictions, ce qui prouve que M. Chirac
s'est beaucoup trop avancé à
l'Assemblée nationale en disant
que la mojorité nouvelle était que la majorité nouvelle était plus unie que la gauche. Nous sommes appelés à connaître d'autres affaires de ce type. >

Le Front progressiste (gaullistes d'opposition) annonce
qu'a à la suite de sa prise de
position en javeur de François
Mitterrund et de son action lors
des élections présidentielles, il a
décidé d'établir de jaçon régulière ses rapports avec l'ensemble des partis de gauche ». Une
délégation exécutive du Front
progressiste rencontrers les dirigeants du parti socialiste, du
parti socialiste unifié, du Mouvement des radicaux de gauche ient des radicaux de gauche

parti mais du peuple. » M. Krasucki, secrétaire confédérs de la C.G.T., plaide dans le même sens, en insistant sur la nécessité de ne pas «s'eniermer dans des formules magiques =. Il faut, dit-il,

être en garde contre l'utopie et avoir le souci du réalisme ». En conclusion, M. Georges Marchais, secrétaire général, précise - Nos adversaires ont réussi à troubler une partie de ceux qui veulent le changement. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser le mot réforme. Ce sont des réformes de atructure que les monopoles refusent. Cela ne met nullement en cause nos buts nos objectits à nous, communistes. lutte contre ces groupes, et en parti-M. MARCHAIS :

#### le P.C. et le réformisme

M. Georges Marchais, secrétaire général, a commenté mercredi matin les travaux du comité central du P.C.F. M. Marchais a indiqué que son parti s'était fixé quatre objectifs :

1) Défendre les interêts des travail leurs, en expliquant au passage que après les tee-shirts marqués « Giscerd à la barre », on pourrait adoptes Giscard, c'est le coup de barre pour les contribuables = :

2) Gagner le peuple à la nécessit des réformes contenues dans le programme commun de la gauche : 3) Réaliser l'union du peuple de France sans aucune limite;

4) Renforcer le parti communist Interrogé sur le point de savoir s le parti communiste était devenu une formation réformiste, le secrétaire général du P.C.F. a réplique : - La réformisme tel que, fort lustement, nous l'avons critiqué consisteit au tond à gérar les attaires de la bourgeoisie sans procéder à des réformes nettant en cause la domination du grand capital. Au contraire, le programme commun et notami neul nationalisations qu'il prévoit permettralent de mettre un terme è la domination du grand capital sur la vie du pays. > A propos des prochaines assise

nationales du socialisme, qui dolven siéger à l'automne, le secrétaire gé néral du P.C. a Indiqué : « L'orie fion du parti socialiste reste très pation de ce côté-là. Si des hommes veulent discuter avec le parti socia explique en outre qu'il convient de liste et envisagent même leur entrée mettre en garde les socialistes, tentes dans cette formation, ce n'est pas

#### lisme doit se doter d'un grand leader, qui pourrait être M. Jobert.

M. Yves Lancien, secrétaire géné rai des Comités de défense de la République (C.D.E.), a déclaré lors d'une conférence de presse au cours de laquelle il a tiré, au nom de son mouvement, les au nom de son mouvement, les enseignements de la récente élection présidentielle. Ayant tout d'abord constaté que celle-cl a constitué u une consécration pour les institutions de la V\* République n, M. Lancien a déclaré que les C.D.R. feralent partie de la nouvelle majorité présidentielle, u tant que M. Giscaré d'Estaine respectera les apports fon sidentielle, a tant que M. Giscard d'Estalus respectera les apports fondamentaux des quinze ans de gaullisme: c'est un oui, sauf... n. (Les C.D.R. sont opposés au retoni à la représentation proportionnelle, à l'instauration d'un régime prèsidentiel, à l'abandon d'une défense nationale moderne et à la participation des plus faibles « aux sacrifices qui vont s'imposer n.) Il a, d'autre part, affirmé que le gaullisme, courant national, avait « un rôle à jouer dans cette majorité, à condition de renouveler sea hommes, son style et son vocabulaire » et qu'il devait trouver « un grand leader qui sera son porte drapeau ». der qui sera son porte drapeau n. A cet égard, les C.D.B. ont, selon leur secrétaire général, « noté avec Intérêt les initiatives de M. Michel Jobert n., qui envisage de briguer ur mandat de député (« la Monde » du 8 juin). Selon M. Lancien, M. Jobert e guin). Seion al cancieri, a sobete « est un homme qui a les capacités vonlues et son entreprise pourrait être couronnée de succès si elle s'inscrivait dans une perspective de rassemblement national ». Il a entin déciaré que les C.D.R. abaient se constituer en «force de propo

#### M. FASSEAU (U.J.P.): M. Jobert utilise un langage nouveau.

M. Jean-Paul Fasseau, président national de l'Union des dant national de l'Union des jeunes pour le progrès (jeunes ganllistes), a estimé, après la conférence de presse de l'ancien ministre des affaires étrangères (le Monde du 12 juin), que a les récentes déclarations de M. Michel Jobert constituent un évenement intéressant dans la mesure où elles ont pour but de débloquer la situation politique présente et de préparer Favenir en brisant l'écart truditionnel et dépassé entre les partis politiques (...) Il est évident que les jeunes gaullistes ne peuvent rester insensibles au langage utilisé.

» Pendant la brêve période cit M. Jobert a été ministre, il a réussi à rendre populaire une politique qui était souvent mal comprise et méconnue. L'élection de Valéry Giscard d'Estaing a de Valery Giscard à Emainy a provoqué un bouillonnement in-tense dont û faut bien tenir compte. L'UJP, quant à elle, s'efforcera de lutter contre tout ce qui sclérose la vie politique française.»

#### M. LANCIEN (C.D.R.): le gaul- M. CHARBONNEL: pourquoi ne pas répondre positivement à M. Jobert?

M. Jean Charbonnel, ancien ministre, maire U.D.R. de Brive (Corrèze), répond, dans une tribune publiée par la Croix, au projet de M. Michel Jobert, ancien ministre des affaires étrangères, de créer un propostement de centre de créer un mouvement de centre gauche. Il écrit :

« Nous souhaiterions que les gaullistes ne refusent aucune har-diesse dans chaque direction pos-sible de leur action. On a desible de leur action. On a de-mandé l'ouverture, pourquoi ne pas la jaire aussi, avec la pru-dence nécessaire, du côté de la gauche? On a réclamé le renou-vellement, pourquoi ne pas répon-dre positivement à l'initiative de Michel Jobert, dont la jermeté loute gaultienne est, à la vérilé, une garantie essentielle pour lous les gaultistes qui n'ont pas re-noncé à se battre? n

● Le secrétariat de M. Michel Jobert est installé 108, quai Louis-Blériot, Paris-16\*.

#### LE CENTRE DÉMOCRATE DU BAS-RHIN REGRETTE LE MAINTIEN DE M. BORD AU GOUVERNEMENT

La fédération du Bas-Rhin du Centre démocrate, réunie à Strasbourg lundi 10 juin, s'est félicitée de l'enirée au gouvernement de ses dirigeants nationaux, MM. Jean Lecanuet et Pierre Abellin, qui « manifeste la colonté du président de la République et de son gouvernement d'enlamer une ère nouvelle de la politique française ». Cependant, le Centre démocrate, « constituit le maintien au gouvernement du même homme qui personnifie en Alsace depuis de longues années FEtat-U.D.R., regrette que la région n'ait pas êté écoutée dans son désir de changement, désir manifesté massivement dès le premier tour de l'élection présidentielle ». Le principal animateur du parti La fédération du Bas-Rhin du

tour de l'élection présidentielle ».

Le principal animateur du partidans le Bas-Rhin est M. Jean-Marie Caro, député, vice-président du Centre démocrate. La prise de position de la fédération départementale traduit la déception des réformateurs alsaciens d'avoir vu préférer, au dernier moment, semble-t-il, M. André Bord à M. Pierre Schiélé, sénateur Centre démocrate du Haut-Rhin, oui fut notamment l'adver-Rhin, qui fut notamment l'adver-saire du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil régional d'Alsace (M. Bord avait été élu en décembre dernier par 21 voix contre 19.)

#### COLLECTION ENCYCLOPÉDIQUE -

#### ARTHAUD

Art-Diffusion

vous présente en souscription

dans une présentation de luxe en balacron noir

## **GRANDES**

Collection dirigée par Raymond BLOCH Directeur d'Etudes à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes



Valumes déjà parus :

La Civilisation romaine — La Civilisation grecque — La Civilisation de l'Occident inédiéval — La Civilisation de l'Egypte pharaonique — La Civilisation de l'Europe ancienne — La Civilisation de la Renaissance — La Civilisation de la Renaissance — La Civilisation stamique — Les Civilisations de l'Orient ancien — La Civilisation et la Révolution française, tome I : la crise de l'Ancien Régime — La Civilisation de l'Europe des lumières — La Civilisation de l'Antiquité et le christianisme — La Civilisation japopaise.

Volumes à paraître :

La Civilisation chinoise — La Civilisation et la Révolution industrielle du XIXº siècle — La Civilisation hellénistique — La Civilisation hypotheme — La Civilisation hellénistique — La Civilisation bysantine — La Révolution française, tomo II : Vers une société nouvelle. CELAQUE VOLUME, 700 à 200 PAGES — FORMAT 18 × 23 cm — RELIE. 300 HELIOGRAVURES, CARTES ET PLANS.

Souscrire à l'ensemble de la collection, c'est acquarir sans peine, par de modestes mensualités, une bibliothèque incomparable. Pour tous renseignements, renvoyer le bon ci-joint.

ARTHAUD ART-DIFFUSION, 7, rue Page-Carpentier - 75006 PARIS

Désire être documenté sur les conditions de souscription à de la collection « Les Grandes Civilisations ».

perfectionnement de la copie électrostatique:

instantanée D préchauffa copie sans

Pour recevoir une documentation "copie électrostatique". adresser de coupon à Gestetner 71. rue Camille-Groult 94,400 Vitry Tel 680 47-85 Ádresse

(z

Le président de la République l'avait fait savoir, le 30 mai, dans un message au Parlement : il souhaitait que le contrôle et l'information parle-mentaires finssent mieux assurés. Aussitôt dit, aussitôt fait : le Palais-Bourbon inaugurait, mardi, la nouvelle formule des questions d'actualité rebaptisées par M. Edgar Faure, président de l'Assamblée nationals, « questions au gouvernameni ». Désormais, les ministres ne premient connaissance des questions que quelques minutes avant le début de la séance et doivent s'efforcer d'y répondre rapidement. Majorité et opposition disles ministres qui, selon le vœu du chef de l'Etat, daivent tous être présents. Bref, pour reprendre l'expression de M. Edgar Faure, il s'agit de « réachaliser les questions d'achalité » dont la séance était devenue, au fil des années, morne et sans grand intérêt

Mercredi, chacun, visiblement, aveit à cœur de réussir cette nouvelle expérience : quelques instants avant la séance, M. Chirac distribuait, tel un metieur en scène, les questions aux membres du gouvernement qui faisaient cercle autour de lui ; M. Edgar Faure, professoral et peternel, réexpliquait des l'ouverture de la réunion la procédure : les députés acceptaient le jeu et possient en général de véritables questions.

Sans doute n'a-t-on pas appris grand-chose certains membres du gouvernement connaissaient encore mal les dossiers et n'hésitaient pas à se

physique.

M. HAGE (P.C., Nord) s'étonne

que les professeurs d'éducation physique et sportive ne dépendent plus du ministère de l'éducation, mais soient rattachés à celui de la qualité de la vie.

M. CHIRAC récuse l'idée de la traite de la vie.

toute distinction e qualitative a entre les deux ministères et

affirme : « L'important est d'in-tégrer le mieux possible les struc-tures sportives dans la vie. »

M. HOUTEER (P.S., Haute-

Concorde ». M. SOUFFLET, mi-nistre de la défense, déclare qu'il

annoncera les mesures gouverne-mentales lorsque le gouvernement britannique aura fait connaître

M. DUCOLONÉ (P.C., Hauts-

ser de bonnes vacances ».

le gouvernement dispose-t-il en-core de la jorce armée conformé-ment à l'article 20 de la Consti-

tution? >
M. CHIRAC répond : « Tous
m. chirac répond : « Tous

les membres du gouvernement étaient présents mercredi dernier à l'Assemblée ou au Sénat lorsque

à l'Assemblée ou au Sénat lorsque a été présentée la déclaration de politique générale qui contenait à propos de la poursuite des expé-riences nucléaires des propos dé-poursus de toute ambiguité. Je tiens à rendre hommage à l'ar-mée qui accomplit avec beaucoup d'efficacité et de conscience une tâche ingrate. Mais, Il va de soi que dans cette circonstance, elle

tache ingrate. Mais, il va de soi que dans ceite circonstance, elle n'a fait qu'obèir aux ordres du goupernement comme c'est sa vocation, que personne ne songe à mettre en donte. » Le premier ministre rappelle aussi le communiqué du président de la République selon lequel les expériences de cette année seralent les dernières à se dérouler dans l'air, ces expériences ayant lieu, dès l'année prochaine, sous terre-

En réponse à M. COINTAT (U.D.R., Ille-et-Vilaine), M. CHI-RAC indique qu'il y aura « peut-être » une session extraordinaire

● La réunion des Dix à Wash

ind. Alpes-Maritimes), président de la commission des finances, M. FOURCADE estime, à propos

Répondant à M. ICART (rép.

ington.

'Assemblée nationale au mois

Les essais nucléaires.

■ La situation à la SNIAS.

« M. le ministre de l'intérieur, demande M. LAVIELLE (P.S., Landes), compte-t-il répartir les crédits exceptionnels d'aide aux collectivités locales selon la pra-tique instaurée par M. Chirac, qui a consisté à distribuer à soi-zante-trois communes de son département, essentiellement de sa circonscription, des subventions qui permetiront d'y réaliser, par privilège, pour plus de 2 milliards

M. CHURAC, premier ministre, M. CHIRAC, premier ministre, souligne que les « questions au gouvernement » ne doivent pas se limiter à des problèmes de circonscriptions, récuse le chiffre cité par le député et estime que « le ministre de l'intérieur cura à cœur de gèrer ses crédits dans un esprit de justice et d'efficacité ».

● La hausse des prix et les com-

F. KALINSKY (P.C., Val-de-Marne) souhaite le versement aux collectivités locales d'une alloca-tion exceptionnelle destinée à compenser la hausse du coût de

M. PONIATOWSKI, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, refuse de contracter un engage-ment, jugeant que cette question devra être examinée à l'occasion

● La garantie de l'emploi.

M POPEREN (P.S., Rhône), voulant savoir si le gouvernement envisage d'élaborer un projet de loi sur la garantie de l'emplot. M. DURAFOUR, ministre du travall, affirme que des textes seront déposés à ce sujet après consulta-tion des différents partenaires

■ La sécurité dans les entre-

M. BARTHE (P.C., Pas-de-M. MARTHE (P.C., Fas-de-Calais) évoque l'entreprise Usinor Dunkerque, où, le 2 juin dernier, un ouvrier a trouvé la mort dans un accident du travail (le Monde

du 4 juin).

M. DURAFOUR indique que des instructions ont été données pour que des mesures solent prises pour assurer la sécurité dans cette entreprise et que le gouvernement saisira prochainement le Parlement en ce qui concerne les questions de l'amélioration des

■ Les crédits en agriculture. M. GRAVELLE (P.S. Aube) s'interroge sur les mesures envi-sagées par le gouvernement pour que les caisses régionales du Cré-dit agricole honorent les deman-

des de crédits.

M. FOURCADE, ministre de l'économie et des finances, assure que ces besoins seront pris en considération à partir du mois d'août « ou ,en tout cas, du mois de septembre ».

▲ La situation dans les départe-

d'août a ou, en tout cas, du mois jugeant la situation economique et sociale dans les D.O.M. « ca-tastrophique », M. STIRN, secré-taire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer, précise que les mesures sociales et celles con-cernant l'emploi qui seront adoptées prochainement, s'appliqueront aux D.O.M. et reconnaît que la situation de l'emploi est, dans ces départements, « plus sérieuse » qu'en métropole. « Toutes les mesures nécessaires, dit-il seront prises pour faire face à cette situation spécifique.»

■ La situation financière de l'éducation nationale.

M. GAU (P.S., Isère) rappelle le jugement de M. Fontanet, ancien ministre de l'éducation nationale, qui estimait qu'un col-lectif budgétaire serait nécessaire pour assurer la rentrée de 1974 et veut connaître l'opinion du gouvernement à ce sujet. M. HABY, ministre de l'éduca-

tion, tout en refusant de « polé-miquer sur les arguments de [son] predécesseur », considère qu' « un collectif budgétaire sera vraisemblablement présenté à bref délai ».

réfugier derrière la classique phrase dilatoire « Le gouvernement est conscient...» C'est là. cependant, une formule qui ne saurait être utilisée otemps sans risquer de discréditer davantage le gouvernement que le Pazlement.

Comme souvent en ce qui concerne les rapports entre l'exécutif et le législatif, beaucoup dépend en définitive de la pratique. De part et d'autre, les règles du jeu doivent être acceptées : les députés, tant de l'opposition que de la majorité. doivent, au nom même de ceux qu'ils représentent, chercher à connaître les projets du pouvoir, et le gouvernement, s'il veut améliorer ses relations avec les parlementaires, doit se plier à leur désir de contrôle.

Il est vrai que le souci de libéralisme politique manifesté par M. Giscard d'Estaing risque de se heurter aux habitudes et aux « démons » de ancienne majorité. Un léger incident le montrait L'O.R.T.F. n'ayant filme que quelques moments de la réunion, de nombreux députés de la majorité profesiaient. « On a enregistré seulement le partie de la séauce consacrée aux questions de l'opposition, affirmait M. Fanton : tout est parfainent clair. » Le député U.D.R. de Paris retrouvait un des phantasmes des gaullistes. C'était pourtant ini qui, samedi, an comité cantral de l'U.D.R., souhaitait que son mouvement se renouvella et cesse d'être le « musée Grévin du gaullisme » l

MICHEL SCHIFRES.

ces économiques le permettrant ».

• Les contrôleurs sériens. A l'adresse de M. PARTRAT (U.C., Loire), M. CAVAILLE, secrétaire d'Etat aux transports, crétaire d'Etat aux transports, indique que le cas de contrôleurs de navigation aérienne, qui ont subi les sanctions après la grève de février 1973, n'entrait pas dans le cadre de la loi d'amnistie et que cette question devra faire l'objet d'un débat « approfondi ».

• Le statut de Paris.

En réponse à Mme DE HAU-TECLOCQUE (U.D.R., Paris), M. PONIATOWSKI indique que Garonne) veut connaître les décl-sions gouvernementales « pour empécher les licenciements à la SNIAS et pour assurer le déve-loppe ment du programme Concorde ». M. SOUTERET — M. PONIATOWSKI incique que a le gouvernement envisage de modifier le statut de Paris et de donner plus d'importance aux responsables élus par rapport à la tutelle administrative ». Il précise aussi que le gouvernement se propossa de créer, avant toute dépropose de créer, avant toute dé-cision, un groupe de travail au-quel seront associés les élus.

de-Seine) évoque, lui aussi, cette question, se demandant notamment s'il y a corrélation entre la convocation, le 28 juin, du comité d'entreprise de la SNIAS • Le revenn des éleveurs. M. DE POULPIQUET (U.D.R., Finistère), s'inquietant de la chute du revenu des éleveurs, M. BONNET, ministre de l'agriet le départ en vacances du per-sonnel. Le ministre le nie, souhai-tant être en mesure d'ici là de prendre les décisions « qui per-mettront à ce personnel de pre-

culture, note Pévolution des par-tenaires européens de la France, et de la Commission de Bruxelles en ce qui concerne le marché de la viande, évolution allant jusqu'à a rejoindre les thèses soulenues par M. Chirac au début de l'an-nes ».

« Est-il Exact, de mande M. JOSSELIN (P.S., Côtes-cu-Nord) que la campagne de tirs a été décidée sans consultation du gouvernement? Est-il exact qu'un tir a été supprimé à la seule initiative du président de la République? Dans ces conditions, le gouvernement dispose-t-il en L'industrie automobile.

Répondant à M. CHAUMONT (U.D.R., Sarthe), M. D'ORNANO, ministre de l'industrie, affirme qu'il est prêt à « ouvrir le dos-sier » de l'industrie automobile, a en vue de conquérir de nouveaux marchés et de reconvertir certai-

• Le transfert des charges.

M. PONIATOWSKI déclare à M. VOISIN (app. U.D.R., Indre-et-Loire), qu'en ce qui concerne la question de la répartition des charges et des ressources entre les collectivités locales et l'Etat un projet de loi d'orientation sera

● Les grèves à l'O.R.T.F.

M PIERRE WEBER (app. rép. ind., Meurihe - et - Moselle), dé-nonce « un scandale qui n'u que trop duré », à savoir les grèves à l'ORTF. M. CHIRAC rappelle que les né-

gociations ont commence mardi 11 juin et qu' « un certain nombre de propositions de la direction ont de propositions de la arrection ont été acceptées par les organisations sindicales ». Le premier ministre déclare aussi : « l'espère en tout cas que tout le monde compren-dra très vite qu'un service public dont le jonctionnement intéresse praiment l'ensemble de la nation, chit the courte tree le service. doit être assuré avec le maximu d'efficacité et de dignité.

#### (PUBLICITE) Vrai ou faux?

Peut - on habiter avenue du Général-Leclerc, dans le calme d'un jardin ?

M. POURCADE estante, a propos de la réunion des ministres des-finances des Dix à Washington (le Monde du 13 juin), qu'il s'agit non pas d'un accord mais plutôt d' « un premier pas accompli par les Américains vers les thèses des Oul, et c'est là un privilège rare éservé à presque tous les habi-Européens pour tentr compte de la situation très dissicle d'un de tants des 46 appartements (répartis en 3 immeubles) du nouvel ensem-ble GREEN 116, d'ouvrir leurs baies nos partenaires du Marché com-mun. Il y a encore un long chemin sur 900 m2 d'espaces verts plantés à faire, poursuit-il, avant d'arriver à un accord sérieux sur le mécad'érables et d'acacias. Proportion étonnante, mais la réalisation architecturaite est digne du codre, une construction de grande classe qui offre la douceur d'un home raffiné et la paix des jardins clos à ceux qui airment ce quartier vivant et protique, à la fois proche du centre et de... l'évasian.

GREEN 116: du studio au 5 piètes, une réalisation DERIM. Téléphoner à Pierre BLUM, 61, boulevant de la standard de la signification du présent arrêt.

M° BOYER CHAMMARD, avoid Près la Cour d'Appei. étannante, mais la réalisation archinisme monétaire international s. ● La retraite des anciens M DAILLET (ref., Manche) souligne le caractère restrictif du di ciment ce quortier vivont et decret d'application de la loi accordant la retraite aux anciens tre et de... l'évosion.

combattants et veut savoir si le gouvernement entend modifier ce ces, une réalisation DERIM. Télé-M. DURAFOUR assure que le phoner à Pierre BLUM, 61, boule-gouvernement « retilera à l'adop- vard Haussmann (8°). ANJ. 64-11.

LE COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DES MINISTRES

Le conseil des ministres s'est réuni mercredi matin 12 juin au palais de l'Elysée, sons la prési-dence de M. Giscard d'Estaing. à l'issue de la rémion. M. An-dré Rossi, porte-parole du gou-vernement, a donné lecture du communiqué officiel sulvant :

> M. Denis Baudouin à la tête

de la délégation générale Le premier ministre a fait ap-

prouver les décrets fixant les attributions du ministre de l'in-dustrie et de la recherche ainsi que de plusieurs secrétaires d'Etat. Il a d'autre part fait approuver un projet de décret portant création d'une delégation cénérale à l'information.

générale à l'information.

Les secrétaraits d'Etat aux unciens combatiants, aux postes et
télécommunications, aux affaires
culturelles et aux TOM et aux
DOM. récoivent les mêmes attributions que celles exercées auparavant par les ministres chargés
de ces secteurs. Le ministre de
l'industrie prend le titre de ministère de l'industrie et de la
recherche.

nistère de l'industrie et de la recherche.

Le gouvernement a décidé de transformer la délégation à l'information en délégation générale à l'information, à la tête de laquelle M. Denis Baudouin a été mainienu. Le président de la République a indiqué que cette structure devait être légère et qu'elle n'exercerait pas de tutelle sur l'O.R.T.F. ni sur l'audiovisuel, ni sur les services juridiques et ni sur les services juridiques et techniques de la presse. Le ministre des affaires étran-

gères a rendu compte de la réunion des ministres des affaires átrangères des Neuf à Bonn relative à la coopération politique.

Le conseil des ministres a d'autre part fixé les instructions destinées au ministre de la coopération en vue de la prochaine ession du conseil des Communautés européennes relative à l'aide an développement.

Sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, le conseil a approuvé les objectifs et les moyens de lutte contre l'in-

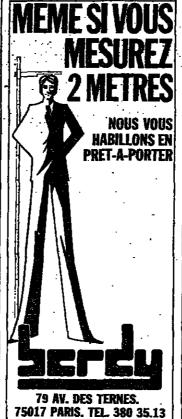

**PUBLICATION JUDICIAIRE** 

COUR D'APPEL DE DOUAI in Chambre Arrêt du 3 juillet 1973

The SCOTCH WHISKY ASSOCIATION

The SCUTCH WHISKY ASSOCIATION & al. contre S.A. BOULARD & al. ... ATTENDU que le whisky dans l'esprit du consommateur français désigne une can-de-vie provenant de la ferruentation de céréales... ATTENDU qu'il est constant que le produit incriminé provenait de la fermentation de maits vendus par la Maison DIXON mélangés à des alcools neutres de rétrocession, et qu'il ne correspond donc pas à la définition du whisky...

au winky...
ATTENDU que le terme blended
accolé à celui de whisky, qui n'ajoute
ni ne retranche rien à la définition
coprante du whisky ni à l'idée que
s'en fait le consummateur français
moyen, ne peut justifier la pratique
invoquée...

Invoquée...
ATTENDU que la présentation de l'étiquette, l'usage abondant de la l'atiquette, l'usage abondant de la l'augue anglaise, les éléments typographiques, la devise, la gravure, la forme de la bouteille constituent un ensemble d'éléments tendant à faire croire qu'il s'agit d'un produit d'origine britannique...

ATTENDIT ons la Maison ROULARD ATTENDU que la Maison BOULARD

Le 14 juilles à Paris

DEFILE MILITAIRE D'UN NOUVEAU STYLE DE LA BASTILLE A LA NATION?

l'étal-major de le 1ºº récion militaire à Paris prépare un défilé du 14 iuillet d'un nouveau style, selon des directives à la chef de l'Elat ne serait pas étranger. Sauf difficultés de derles troupes défilent de la Bas-tille à la Nation, et non plus sur les Champs - Elyeées, de l'Etglie à la Concorde.

Cette innovation ne serait pas la seule. Le déflié serait composé, uniquement, de troupes à hommes au total - et les matériels à essence, en particulie les blindés, seraient supprimés sans doute par esprit d'économie et dans le souci de donner l'exemple en matière de dépenses énergétiques. Le défilé aérien seralt, lui aussi, réduit : les évolutions d'avions monon teurs ou monoréacteurs seraient annuiées (notamment celles des Mirage-III) au profit des vols teurs, comme les Fouga-Manister de la Patrouille de France, les bombardiers nucléaires Mirage-IV ou les avions d'appui tactique Jaguar, qui présentent moins de risques d'incidents méca-

La décision de principa de supprimer les vols d'avions monomoteurs ou monoréacteurs était acquise, semble-t-il, avant l'élection de M. Valéry Giscard d'Estaing à la présidence de la République, mais les bimoteurs ou biréacteurs consomment davantage de carburant...

A la fin de la dernière guerre mondiale, en 1945, le défilé des troupes motorisées a eu lieu, à Paris, de la Bastille à l'Etolle, défilalent du cours de Vincennes à la Bastille. C'est en juillet 1947 que la revue fut de nouveau querre, sur les Champs-Elysées,

● Les comités anti-apartheid l'Allemagne fédérale, de Belgique, du Danemark, de France, des Pays-Bas et de Suisse, qui se sont réunis le 31 mai dernier à Genève, viennent de rendre public un communiqué. Dans ce taxte, les comités a tiennent à souligner l'importance que revêt à leurs yeux l'engagement pris solennellement au nom de la France par le président Giscard d'Estaing dans son message au Parlement de cesser toutes ventes d'ament tele contra d'estains de la contra d'estains de la contra d'estains de la contra del contra de la cont l'ariement de cesser toutes ventes d'armes aux régimes d'oppres-sion..., et « espèrent que cette admirable déclaration de poli-tique générale sera dans la réa-lité l'expression d'une solidarité nouvelle avec les peuples d'Afrique australe en lutte pour leur libération...

A partir de l'automne

LE PUBLIC POURRA VISITER L'ÉLYSÉE LE DIMANCHE MATIN

Le polais de l'Elysée sera ouvert au public le dimanche matin au public le dimanche matin, sans doute à partir de l'autonne; c'est ce qu'a annoncé M. Giscard d'Estaing mercredi 13 juin en faisant visiter le palais à une petite fille de dix aus. Blandine Jamest, élève de septième à Sainte-Marie-des-Invalides, qui, pour rédiger un devoir sur l'Elysée, avait demandé au chef de l'Etat de l'aider. Celui-ci hii avait répondu : « Venez donc me poir!»

(A Washington, des visites sont organisées régulièrement à la Mal-son-Blanche.)

Dans les ministères

::

...a...

• ...

RESERVANT.

M. CLAUDE ABRAHAM DIRECTEUR DU CABINET DU SECRÉTAIRE D'ÉTAT **AUX TRANSPORTS** 

M. Claude Abrahans, ingénieur en chef des ponts et chaussées, a été nommé directeur du cabi-net du secrétaire d'Etat aux transports, M. Marcel Cavaillé (Journal officiel du 13 juin).

[Né en 1931, M. Abraham fut chargé de mission auprès du directeur des routes de 1957 à 1982, puis en service aux pouts et chanssées de Seine-et-Oise de 1962 à 1966. Directeur adjoint du cabluet de M. Jean Chamant, ministre des transports, en 1967 et 1968. Il est, depuis cette date, directeur adjoint des transports aériens au secrétariat général à l'aviation civile (S.C.A.C.).

• ANCIENS COMBATTANTS.

M. Roger Benmebarek, administrateur civil hors classe, demeure directeur du cabinet de M. André Bord, secrétaire d'Etat aux an-ciens combattants.

● A l'U.D.R. M. Charles Pasqua est nommé par le serré-taire général délégué national à l'action, en remplacement de M. André Pittion-Rossillon, qui avait remis sa démission.

M. Pasqua, président du conseil général des Hauts-de-Seine, an-cien député U.D.R. de ce départe-ment de 1968 à 1973, a été président de l'amicale parlementaire Présence et Action du gaullisme, dont M. Messmer fut le princip animateur. Il a appartenu au SAC animateur. Il a appartenu au SAC (Service: d'action civique) jusqu'en 1989. Toujours vigilant, aussibien à l'égard de la gauche que des autres formations de la majorité. M. Pasqua avait déclaré, en janvier 1973, avant les élections législatives: « Nous devons veiller à ce que l'U.D.R. ne se jasse pas « rouler » par ses alliés. »

• Neuf collaborateurs de Politique-Hebdo nous précisent que la signature de M. Roger Dosse sur un appel en faveur d'assises nationales du socialisme (le Monde du 12 juin) e ne saurait engager que son auteur à titre personnel ».

(Publicité)

POUR VOS VACANCES...

SAC REPORTER-



net : 75 F (grande taille : 59 F7

> **PALAIS DU CUIR**

11, boulevard de Sébastopol (amgle Rivoli). Métro Châtelet 14 et 16, place du Havre Mêtro Saint-Lazare

DES VOYAGES AVEC L'OCCAL! Association agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et le Commissariot Général au Tourisme, l'OCCAJ propose aux

18-35 ans des VOYAGES SPÉ-CIAUX de juillet à septembre. TUNISIE (3 départs) GRÈCE-CRÊTE (4 départs) et une passionnante formule minibus 9 places : CAP-NORD (13 juillet - 8 août) AUTRICHE-SUISSE (3-18 août)

Places disponibles - Rens. OCCAJ:
PARIS - 20, bd Poissonnière, 9e.
Tél. 770-23-69.
LILLE - 66, rue J.-d'Arc. Tél. (20)
54-96-63.
LYON - 66, rue République, 1er.
Tél. (78) 28-87-46.

| M., Mme :,          |
|---------------------|
| Adresse :           |
| Cde Post, : Ville : |
| M., Mme :           |

Assurar l'avenir. Faire un bon chifire d'affaires. Prendre part aux marchés.

Munsterland", région d'activites economiques. Au coeur de l'Europe, en Allemagne de l'ouest, Terrains pour zones industrielles et d'habitation à un prix avantageux. Main d'oeuvre stable. Bonne intrastructure. Des

débouchés commerciaux et des marchés sont à votre portée. D'un intérêt cer tain pour les entreprises QUI dėja aujourd'hui pensent à l'avenir. Demandez notre documen-lation détaillée à :

ARBEITSGEMEINSCHAFT WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG MÜNSTERLAND 44 Münster (R. F. A.) Klemensstraße 10. Téléphone 02 51 / 49 27 00, Télex 089 2618

5、黄色**表数**600

A 🕏 🖰 - T-

## voici un bonheura ne pas laisser passer, un evenement rare: Un livre qui va choit au cœur. PAUL GUIMARD

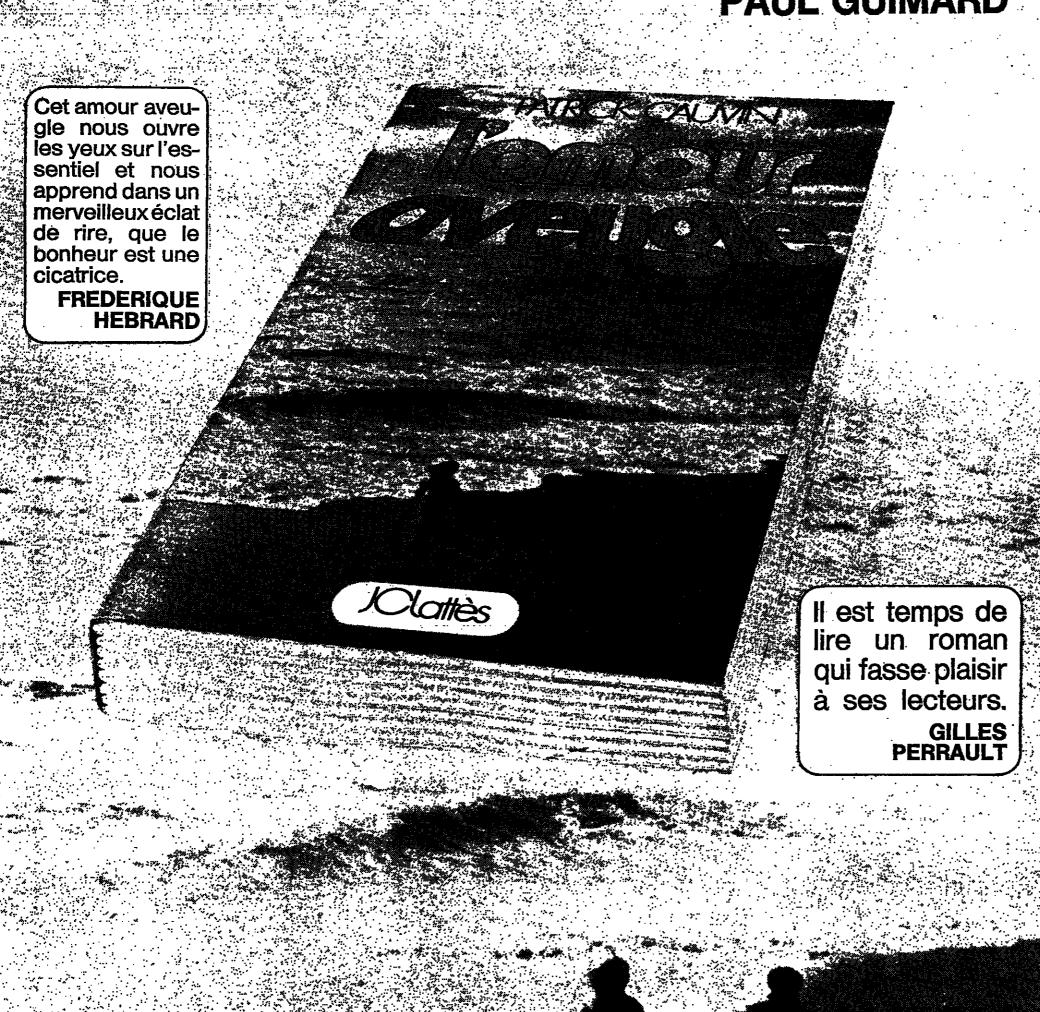

## 50.000 exemplaires

#### des libraires enthousiastes

Ce qui frappe, c'est la justesse du ton, i'humour en demi-teinte. Ceux qui ont 45 ans, s'y retrouveront tout entier. Je crois qu'il trouvera une large audience.

Monsieur CLEMENT Libraire à Nancy

Un vrai roman. Il aurait pu être triste mais il est gai. Follement drôle même. Et quelle écriture! Nicole PETITOT. Librairie Flammarion à Bordeaux

Une belle histoire d'amour. Romantique, tendre, émouvante, sa gravité se cache

sous un style tonique et plein d'humour. Il faut le lire. Madame ZABEL

Maison de la Presse à Epernay
C'est un roman enthousiasmant, merveilleux pour tous les publics. Je le conseille
vivement.

Madame LEBRIS
Librairie de la Cité à Brest

C'est un roman simple et émouvant, un roman attachant, c'est le roman de la vie, je l'ai lu d'une traite.

Monsieur Jean-Claude TIR

### L'Oncle Sam au Proche-Orient

Une conjonction d'Intérêts lier, mais il fa is a l't éga au Proche-Orient va s'accentuant, Cependant, la modification du rapport des forces, que les effets de la « guerre du pétrole » contribuent à mettre en évidence, incite Washington à courtiser les producteurs de brut, dont la puissance financière s'est considérablement accrue (« le Monde » des 12 et

M. Kissinger assure ne pas avoir fait pression sur ses interlocuteurs au Proche-Orient. Il se seralt limité, à l'an croire, à mettre ses - bons offi-ces - au service des beiligérants. Diverses indiscrétions, cependant, permettent de penser qu'il n'a cessé ces carotte et le bâton » pour amener

Les Syrians\_ont fini par comprendra qu'il était inutile de réclamer que Jérusalem s'engege à évacuer tous les territoires occupés. M. Kissinger, qui ne s'est pas privé d'exploiter les de leur faire remarquer que l'aillé gence. Quant au bailleur de fonds secudien non seulement il n'était pas

rapproche le monde arabe et sourde oreille devant les appels répéles Estis-Unis, dont l'influence tés de Damas en feveur de la convocation d'un « sommet » arabe destine

> prise sur Israël, les pressions exer-cées sur Jérusalem ont sans doute été moins subtiles. La presse de Tel-Aviv a révélé le 10 mai dernier que M. Nixon avait adressé à Mme Meir la fin avril pour lui demander d'« assouplir » son attitude dans les négociations avec Damas sur le dégage ment. La troisième missive auralt été dent des Etats-Unis demandait à Mme MeIr de se « rappeler que l'histoire n'est pas un éternel retour ». Au moment où de jeunes israéliens tombalent dans le Golan sous les obus de l'artillerle syrienne, dans une querre d'usure qui risqualt de dégé que l'armée juive n'avait pas encore pansé ses plaies, cette « petite hrase - aurait fait l'effet d'une douche froide. M. Nixon ne faisatt-il pas allusion au - pont aérien - d'octobre mement qui avaient permis à l'armée du général Dayan de rétablir la situa-

Les concessions d'israél sont plus sigificatives, en effet, que celles consenties par la Syrie et par l'Egypte. Tant sur le front du Sinaî que sur

III. — Les amitiés équivoques

Par ERIC ROULEAU

erritoires conquis en 1967 et en 1973. Dans le deuxième cas. Mme Meir a même dû passer outre gouvernement et par le Parfement se rétirer derrière la « ligne violette - (la ligne du cessez-le-feu de juin 1967) avant la signature d'un traité de paix avec Damas.

contradiction avec le rapport des forces prévalant dans la région. L'armée israelienne occupait des positions stratégiques de première le cas échéant d'atteindre Le Caire ou Damas en quelques heures. De Jérusalem se sont rangés à l'avis de M. Klasinger, selon lequel Israél, lors de la guerre d'octobre, a enregistre

< De substantielles concessions >

La position de Washington à cet fait obstacle à des motions condamégard ne a'est pas, en effet, modi-flée depuis la guerre de six jours. nant Israel ou recommandant des sanctions contre l'Etat juif. Mals cet Certes, les représentants de M. Nixon

taire) tactique et une défaite (politique) d'ordre stratégique ». Mme Meir l'a admis implicitement en déclarant que l'Etat julf ne comptait plus désormais dans la communauté inter-Etats-Unis.

Cette constatation ne reflète que partiellement la réalité. Si certains membres de l'astabliahment en Israēl ne se privent pas, en privé. - colombes - de l'opposition s'efforcent d'éclairer l'opinion sur les limiparatt ni totale ni éternelle. Les Etats-Unia, expliquent-elles, ont dans la région des intérêts de grande puissance à défendre, envers et américains n'ont lamais caché leurs divergences avec ceux de Jérusalem concernant les termes d'un éventuel règlement, en particulier sur la nature des - frontières de sécurité ».

taire échec aux nationalistes arabes Les dirigeants américains demeuraient fidèles à leur doctrine - dont a été la fidèle expression, -- à savoir qu'un réglement n'était concevable que sur la base du retour aux frontières de 1987 - avec quelques eraient négociées entre les deux parties en conflit. Même eur le problème, délicat entre tous, de Jérusapas donné sa caution à l'annexion

Rejetées dans l'ombre de 1971 à 1973. les conceptions fondamentales de Washington réapparaissent après guerre d'octobre. Non seulement le gouvernement américain s'abstient mais M. Kissinger - paraphrasant - déclare le 25 octobre : « Les conditions qui ont engendré la guerre étalent nettement intolérables aux peuples arabes. » Le secrétaire d'Etat aloute : - Dans les prochaines nécociations, il est néceasaire essions. Le problème est de concilier les préoccupations des sur les territoires (conquis en 1967) et celles des laraéilens avant trait à singer ne croit donc pas que les deux revendications soient Inconcillables; il estime, en d'autres termes, que la sécurité de l'Etat juif pourrait être assurée autrement que par d'importantes annexions de terri-

Lors de l'ouverture de la conférence de Genève, en décembre dernier, le chef de la diplomatie américaine a donné encore la véritable mesure de son « amitié » pour Israël : contrairement à M. Gromyko, qui arabe, M. Kissinger s'est abstenu d'apporter le moindre soutien aux thèses Israéliennes. Sans doute penallait assumer. Dans cette perapective. Il ne souhaitait évidemment pas assiécées.

. Nous evions compris qu'auxs bien les Etats-Unis que l'U.R.S.S. voulaient nous empêcher de rempordisait l'un des principaux n de l'état-major israélien. A deux reprises, à la fin de la guerre d'octoest intervenu énergiquement imposer un cessez-le-leu qui aliait empêcher l'armée juive de détruire la []]º armée égyptienne, assiégée

L'attitude de Washington a été équivoque tout su long du quatrième confilt israélo-araba. Tandis que des appareils de transport soviétique déersent, à partir du 9 octobre, du matériel militaire dans divers aéroports arabes, notamment au Calre, à Damas, à Bagdad, le - pont ae débute que la 13 octobre, soit sapt iours après la début des hostilités. Il a fellu plusiours appels à l'aide angoissée de Mme Meir, et quatre lours de « délibérations » aux responsables d'outre - Atlantique, pour que la décision soit prise de remplacer le matériel israélien détruit. La situation avait d'ailleurs atteint un seuil critique

minimiser l'importance des fournitures soviétiques, mais le Pentagone avait expédié 100 000 tonnes d'équipement contre 12 000 tonnes seule ment livrées par l'Amérique à l'Etat luif. Ce demier a bien recu in extremis les armes sophistiquées qui lui ont permis de percer le mur des mais seulement après avoir perdu plus de soixante-dix bombardiers et par les fusées de fabrication sovié tique, contre lesquelles les appareils israéllens n'avaient pas alors de paachevée. Washington devait intervenir une fois de plus pour contrain-

#### Des incertitudes

Pourquoi le gouvernement améri- Toujours est-il que l'Egypte et l'Arade l'armée du général Dayan aurait à la fois accru les exigences des valnqueurs et jeté les vaincus dans les bras des Russes. Au lieu de recharcher un terrain d'entente avec l'Amérique, comme ils en avalent l'Intention, les Arabes, soutenus vraisemblablement par une grande partie du tiers-monde, auraient intensifié la guerre du pétrole, la seule dans laquelle ils pourraient avoir gain de ils pourralent avoir gain de

Le comportement américain pendant la guerre a impressionné favorablement le président Sadate, et conscients de la complexité de la sans doute aussi le roi Fayçal. Dès conjoncture intérieure aux Etats-Unis, ne désembrent pas pour autant. Mais égyptien — au risque de choquer une bonne partie de l'opinion arabe - a rendu un hommage public à la politique des Etats-Unis, qu'il a qualifiée de « constructive » pour la paix. Quelques jours plus tard, il a noué avec M. Kissinger, venu le voir au Caire, une « amitié » qui ne des prétations de cairs le cair de cui ne prétation le cair le cair de cair le cair - a rendu un hommage public à la politique des Etats-Unis, qu'il a qua-lifiée de - constructive - pour la devait plus se démentir. Le secrétaire d'Etat s'est-il porté garant de la restitution à l'Egypte de l'intégralité du Sinaī, comme l'assure, en privé, le président Sadate ? On l'ignore.

(1) M. Jobert déclarait le 8 octo-bre : « Est-ce que tenter de remettre les pieds chez soi constitue forcé-ment une agression imprévue ? »

toire militaire d'israel ? Paut-être ment à nombre d'exigences, et n'ont redoutait-il une confrontation avec le pas tardé à mener campagne en Kremiln, qui avait maintes fois fait faveur de la levée inconditionnelle nouvelle débâcle arabe » analogue laisse-t-on entendre, veulent en tout à celle de 1967, laquelle risquait, cas renflouer le prestige de M. Nixon cette fois, d'entraîner l'effondrement pour barrer la route à son éventue des positions soviétiques dans la successeur, M. Ford. Le vice-présirègion. Sans doute craignait-il pour dent des Etats-Unis est considére le moins une polarisation qui aurait comme acquis au « lobby sioniste ». compromis la détente internationale ne seralt-ce que parce qu'il devrait, ainsi que les intérêts américaine au le cas échéant, faire appel à l'èlec-Proche-Orient. En effet, le triomphe torat juli pour être élu.

Cependant, l'effritement de la position de M. Nixon sous l'effet corrosif de l'affaire du Watergate, la menace qui pèse depuis peu sur l'avenir de M. Kissinger, Impliqué à son tour par la presse dans le scandale, le poids accru que prend le Sénat, acquis dans sa majorité aux thèses de Jérude manœuvre de la Maison Blanche, à affaiblir sa volonté d'accélérer le processus de palx au Proche-Orient.

ALL CH

Les dirigeants arabes, bien que certains d'entre eux commencent à prendre leurs précautions dans le cas égypto-soviétiques. De même, le gou-vernement de M. Rabin, tout autant ton, cherche à renouer avec Moscou De toute évidence, les incertitudes et les équivoques de la politique améri-caine inquiétent les belligérants et avec les deux Super-Grands.

Collection « Initiation économique - gestion » Dirigée par J.-M. ALBERTINI

#### Jocky MAILLER INITIATION AU CONTROLE COMPTABLE

Les salariés des entreprises, les délégués du personnel, les épargnants, les étudiants en gestion et en comptabilité seront intéressés par cet ouvrage.

Eugène SAGE

LES PROBLÈMES FISCAUX DE L'ENTREPRISE

LES ÉDITIONS OUVRIÈRES



# dans votre effectif... sa présence comptera au secrétariat!

Urgences, absences, vacances au secrétariat? Qu'importe! Dans votre service, Mémosphère assure en toutes circonstances, le surcroît de travail.

Pour votre secrétaire, fini le gommage, les lettres recommencées. Avec Mémosphère, le texte peut être enregistré, effacé, remis en page et reproduit à grande vitesse. Votre courrier est prêt à temps... même modifié in extremis!

Grâce à Mémosphère, vous pouvez enfin réaliser tous les types de travaux, même en langues étrangères, et en toutes écritures (rapports, tableaux,

Mémosphere dans votre service? Mieux qu'un équipement, c'est "une présence sur qui compter"!

Au secrétariat, comme ailleurs. l'efficacité n'a pas de prix.

| Fonction    |                                       |      |    |
|-------------|---------------------------------------|------|----|
| Entreprise_ |                                       |      |    |
| Adresse     |                                       | <br> | NE |
| <u> </u>    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <br> |    |





## VIXO

La visite du président Nixon en Egypte, première étape de sa tournée au Proche-Orient. suscite des réactions diverses en Israel et dans les pays arabes.

En Israël, le premier ministre, M. Itzhak Rabin. a déclaré, mercredi 12 juin au cours d'uns allocution prononcée à l'Institut des sciences Weizmann, de Rehovoth, que - le rapprochement entre les Etats-Unis et les Etats arabes pourrait certes poser des problèmes à Israël et donner lieu à de sérieuses discussions, voire à des divergen de vues entre Américains et Israéliens, mais je préfère encore ces discussions et divergences à une guerre. » Le premier ministre a remarqué aussi que, « lorsque les Etats arabes se préparant à une guerre, ce n'est pas des Etats-Unis qu'ils se rapprochent. Ils ne le font que lorsqu'ils ont économie, C'est pourquoi cette évolution dans les relations américano-arabes ne doit pas susciter, en Israël, trop d'inquiétude, d'autant que nous savons que les Etats-Unis veulent un Israël fort. »

Selon l'A.F.P., les milieux autorisés professent la même opinion. On y déclare que « lorsqu'on fait le bilan des risques et des avantages pour Israel de ce rapprochement, on constate qu'il est nettement positif, ne serait-ce que parce que ce processus ne peut se faire qu'au détriment de l'Union soviétique, Or Israël préfère voir se développer dans les pays arabes l'influence d'un pays ami, comme le sont les Etats-Unis, plutôt que celle d'une superpuissance hostile à Israel, comme l'est l'Union soviétique.

On espère dans les mêmes milieux que le

un chef d'Etat, sous l'administration duquel Israel a reçu 3 milliards de dollars d'aide militaire et nomique, et qui a tonjours soutenu Israel dans les moments les plus difficiles 👟

En Jordanie, le roi Hussein a réaffirmé dans un discours, mercredi également, la détermination de la Jordanie de récupérer tous les territoires occupés. « Nous ne céderons pas, a-t-il dit, la moindre parcelle de territoire, et nous ne renoncarons pas à nos droits légitimes. Nous consentirons tous les sacrifices nécessaires pour le triomphe de notre cause et le rétablissement de notre souveraineté sur tous les territoires occupés, notamment Jérusalem. >

En Libye, la radio de Tripoli captée au Caire rappelait mercredi que « la visite du président Nixon en Egypte coïncide avec le quatrième anni-

versaire de l'évacuation des forces américaines de Libye . Cet appiversaire a été célébre aussi par un discours prononcé mardi Il juin par le président du conseil, le commandant Jalloud, qui s réaffirmé que « la révolution libyenne est aujourd'hui plus forte que jamais pour porter l'étendard de l'unité et se considére comme responsable de cette unité ».

A Beyrouth, le journal pro-égyptien lieu jusqu'à présent à aucun commentaire dans la presse soviétique. Ainsi la « Pravda » se contente d'anoncer l'arrivée su Caire du président des Etals-Unis et son accueil par le président

### Des centaines de milliers d'Égyptiens ont réservé un accueil délirant au chef de la Maison Blanche

d'un chei d'Etat étranger depuis celle de Khrouchtchev, en 1984 -, - Le au Caire, depuis la mort de Nasser en 1970 - : cas propos, tenus par des specialeurs égyptiens après l'arrivée du président Nixon mercredi après-midi, au Caire, donnent une idée de l'accueil qui jul a été réservé.

Des centaines de milliers d'Egyptiens s'étalent massés le long des 15 kilomètres de route séparant l'aérodrome du Caire du palais de Koubbeh, ancienne résidence des rois d'Egypte, où loge le président américain. Des usines, des bureaux, avaient donné congé à leurs ouvriers et employés, pour qu'ils puisse atter appleudir le président des Etats Unis. Tous crialent des mots d'amitié à MM. Nixon et Sadate, quand Ils passalent à leur hauteur, debout dans une voiture découverte.

Les autorités égyptiennes avaient bien fait les choses. Des centaines de banderoles, proclamant en anglais: « Vive Nixon, bomme de la paix I, « Nous avons conflance en Nixon » ou « Dieu elme Nixon ». avalent été distribuées la long du parcours, en même temps que des petits drapeaux égyptiens et américains. . Tout Le Caire est venu. s'exclamaient les officiels égyptiens, pour faire plaisir aux visiteurs américains. *Il n'y a jamais eu un accueil* parell. =

La cérémonie d'accueil à l'aéroport avait comporté toutes les marques des grandes réceptions histofleurs, salve de coups de canon et

hymnes nationaux, serrements de mains et présentation de notables Mais elle gardait un caractère un peu compassé qui traduisait peutêtre l'embarras des deux hommes d'Etat à faire les premiers pas de

La télévision égyptienne avait, exceptionnellement, modifié ses pro-

dressés au Caire portalent l'estampille du ministère de l'Information. L'agence publie ce commentaire : liste arabe en tant qu'organisation de masse qui se charge de « faire accuellis les hôtes officiels -L'Agence estime que des réserves pourralent donc exister au sein du carti : elle ajoute : «Si la récente

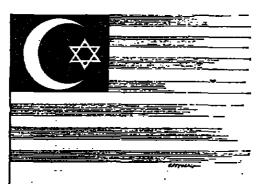

électorale américaine et l'investiture du président à la Maison Blanche.

Cependant, sur le bâtiment de l'Union socialista arabe, on ilsait cette phrase en gros caractères : nien. » Des réticences se sont-elles produites au sein du parti ? C'est ce d'information. Plusieurs journaux Ilbanais ont noté que les placards

(Dessin de CATTOLICA.) réorganisation du secteur de la

presse a plus ou moina muselé la « gauche audible » en Egypte, cette tendance reste entière au sein de l'Union socialiste erabe, bien qu'elle ne soit appelée à se manifester

Anrès la cérémonte d'accueil au paleis de Koubbeh, les deux présidents ont eu un premier entretien au palais Al Tahera. Il a duré deux heures. La situation au ProcheOrient a naturellement été analysée les deux présidents sont tombé d'accord pour considérer cette pre mière discussion comme la première creation a été décidée le 31 mai Dans la journée, M. Sadate avail signé un décret levant le séquestr placé sur l'université américaine du

Dans la soirée. M. Sadate a offer un banquet de aix cents personn dans les jardins du palais de Koubbeh M. Nixon était alors décoré de l'ordre du NII, Mme Nixon de l'ordre d'El Kamal, avec grade d'excellence M Kissinger de l'ordre de la Répu blique, Mme Kissinger de l'ordre du Nil (premier grade). Soheir Zaki effectus une danse du ventre, et effieurs en passant les cheveux de

Pendant ce temps. Alexandris se préparait à accuellir M. Nixon D'inombrables banderoles, en arabe e en anglais -- « Yous avez fait de l'Amérique la championne de la paix ! - et - N'oublièz pas le peuple palestinien », — des milliers de drapeaux américains et égyptiens, des guirlandes de lampions multicolores, des dizaines de miliers de portraits des deux présidents, et. juste avant de déboucher sur la mer deux Immenses portraits en couleu des deux chefs d'Etat placés la long de la route qu'emprunte jeudi le

Des tentures en arabasques ca chent, tout au long du parcours, les que les maisons vétustes des vieux quartiers avoisinant le palais de Ras El Tine.

Anonar » a écrit mercredi que le sionisme s'est servi de l'affaire du Watergate contre Nixon et qu' « il s'en servait maintenant contre Kistinger ». La visite en Egypte de M. Nixon n'a donné

#### DEUXIÈME ÉTAPE : l'Arabie Saoudite

Une alliée fidèle des États-Unis

Saoudite, la première qu'un chet d'Etat américain rende au royaume, Illustre l'Importance que les Etats-Unis accordent à leurs relations avec l'un de teurs plus fidèles affiés

Délà en février 1945, la célèbre entrevue entre le président Roosevelt et le roi Ibn Seoud, à bord du croiseur américain Oulney, avait marqué l'intérêt des Etats-Unis pour cette terre imbibée d' « or noir ». C'est au cours de cet entretien que le président Roosevelt demanda au souverain d'accorder à son pays une gisements de cétrole. La première concession octroyée à une compagnie américaine, l'ARAMCO, datait de 1933, · soit un an après que le royaume d'Arabie Saoudite fut devenu un Etat souverain et indépendant, s'étendant sur un territoire de

2 500 000 kilomètres carrés environ. Mais c'est après la deuxième guerre mondiale que les gisements allalent se révéler inépulsables. Maigré l'ébauche d'une diversification dans l'octrol des permis de recherche et d'exploitation, et la participacapital de l'ARAMCO, la plus grande partie de la production du brut demeure aux mains des compagnies américaines. Ces demières — la Standard Oil of California, la Texas Oil, is Standard Oil of New-Jersey et la Socony Vacuum - assuren l'extraction de 95 % du brut. Par un accord récent (le Monde du 12 luin). le gouvernement secudien, qui s'étalt délà assuré 25 % des actions dans l'ARAMCO, a porté sa participation å 60 % avec effet rétroactif au

1<sup>er</sup> janvier 1974. Entre-temps, la production, qui avalt légèrement diminué après la guerre d'octobre, du fait des restrictions décrétées per les producteurs arabes, a retrouvé en mai 1974 un niveau supérieur : 9 millions de barils par jour contre 8,3 en sep-

La visite du président Nixon en tembre 1973. La production pourrait 12 millions de barils par jour. En avril trole, M. Zaki Yamani, avalt evoque la possibilité de la porter jusqu'à millions de barils par jour, so 1 milliard de tonnes par an.

Les réserves, qualifiées de « sûres » par l'ARAMCO ont été évaluées, selon le Financial Times. à 96 milliards de barils. D'autres estimation jusqu'à 200 ou 300 milliards de barils. L'Arabie Saoudite, pense-t-or. recèle près du quart des réserves mondiales du brut.

Les revenus du royaume dépas sent, et de loin, ses besoins. Ils s'élèverant cette année à près de 20 milliards de dollars, tandis que le budget de l'Etat (1973-1974) est de 6,4 militards de dollars. Le nouveau plan de développement, pourtant ambitieux, ne prévoit que 50 milfiards de dollare d'investissements pour les cinq prochaines années, alors que les revenus de l'Etat saou-dien pendant la même période atteindront le double de cette somme.

Certes l'Etat sacudien peut se montrer généraux non seulement avec ses propres citoyens, mais aussi à l'égard des Etats arabes moins bien partagés que lui, et surtout des l'augmentation brutale du prix du pétrole. Mais les dons - notamment à l'Egypte et à la Syrie, — soit réguliers, conformément aux accords de Khartoum de 1967, soit excep-tionnels, comme après la guerre d'octobre, la souscription aux organismes d'investissements arabes ou même internationaux, ne repréponction sur le monceau de dollars attendus. Aussi blen faut-ll s'attendre que la plus grande partie de ces dollars retourneront dans les pays d'où ils viennent notamment aux Etats-Unie et en Grande-Bretagne,

#### Le président Sadate : la solution politique du problème palestinien ne signifie pas la liquidation d'Israël

Sadate a abordé le problème palestinien.

palestinien.

« La solution politique de ce problème, a-t-il dit, ne signifie pas la liquidation d'Israël. Il ne jaut pas oublier que les Juijs ont vécu de longs siècles aux côtés des Arabes sans discrimition, ni problème. » Il a ajouté :

« La solution politique et le res-part des expoirs nutiganux des "La solution politique et le respect des espoirs nationaux des
Palestiniens sont le fond du
problème du Proche-Orient. On
ne peut pas dire que le conflit
du Proche-Orient n'est pas
compliqué. Cependant, il n'existe
ale voie menant à la paix que
celle passant par une solution
politique du problème palestinien.

» Une des conséquences fon-damentales de la guerre d'octobre. damentales de la guerre d'octobre, e poursuivi le président Sadate, est sans conteste la transfor-mation qui s'est opérée dans l'attitude américaine. Les tnitia-tives positives américaines sont une réelle victoire politique du à la guerre d'octobre. s

à la guerre d'octobre. 3

Le chef de l'Etat égyptien, qui a souligné que la visite du président Mixon marquait a le début d'une nouvelle étape de l'histoire et d'une nouvelle page dans les relations égypto-américaines 3, a précisé : « Jamais l'atmosphère politique au Proche-Orieni n'a été aussi favorable qu'à présent à une paix durable, et il nous faut déployer tous nos efforts pour parvenir à ce but. 3 « Le peuple palestinien, a dé-

claré par ailleurs le président Sadate, est la preuve vivante de l'échec de notre civilisation à résouare un conflit de jaçon à satisjaire toutes les parties consatisfaire toutes les parties con-cernées. Les autres problèmes, tels que l'occupation de terri-toires égyptiens, sont de moindre importance, car il est inéluc-table que le peuple égyptien luite et parvienne par des me-sures pacifiques ou par la force à reconquerr ses territoires. Le chef de l'Etat égyptien à en outre déploré le fait qu'Israël e ait refusé d'écouter la voir de la raison et de la logique et que les dirigeants israéliens n'aient pas réussi à comprendre qu'il devait être mis fin un four à l'occupation par la force ».

Les dirigeants israéliens n'ont pas compris que cette région devait un four être soumise à la loi internationale et ses habitants vivre en pair, à l'abri de la légis-

tenir de bonnes relations avec tous les Etats de la région. Il a exprimé d'autre part son désir d'un développement rapide des relations égypto - américaines « Cela renjorcera la paix et la stabilité dans la région », a-t-il dit.

Au cours de l'allocution qu'il lation internationale », a ajouté a prononcée mercredi soir à le chef de l'Etat égyptien.
l'occasion du diner qu'il offrait a son hôte americain, le président sadate a conclu en soulignant qu'il était de l'intésadate a abordé le problème rêt vital des Etats-Unis d'entre-

la région » Définissant le rôle des Etats-Unis au Proche-Orient, le prési-dent Nixon a ajouté : « Nous n'avons de desseins sur aucun

### LES ALLOCUTIONS DE BIENVENUE

Mercredi après-midi, au cours de son allocution de bienvenue, le président Sadate s'était déclaré « très heureux » de recevoir le président et Mine Nixon, et « satisjait » de voir le chef de l'exécutif américain accepter son invitation de visiter l'Egypte, « tandis que le Proche-Orient traverse une étape délicaix et décisive ».

a Je suis convaincu, a poursuivi le président Badate, que la visite de M. Nixon sera un jalon important sur la vote du développement des relations égypto-américaines sur une base solide et saine qui compensera de longues années de tension et de manque de compréhension entre les deux pays.

» Les efforts entrepris par les Stats-Unis récemment, sous voire sage « leadership », ont abouti d'une manière concrète à renforcer d'une manière concrète à renjorcer les résolutions de cessez-le-feu du Conseil de sécurité sur les fronts égyptien et syrien. Bien qu'il ne s'agisse que d'un premier pas sur la longue voie qui mêns à la paix, a souligné le président Sadate, c'est un pas important dans la bonne direction. Sans cette mesuré, a-t-il précisé il était impossible de réaliser aucun progrès sur la longué voie qui mène à la paix.

Dans sa réponse, le président Nixon a déclaré que « ce jour marquait « le début d'une ère de marquat a le decut a une est us nouvelles relations entre uos deux grunds peuples, après une très longue période d'incompréhention et de non-cooperation » et a rendu hommage au président Sadate et au peuple égyptien pour l'a accuel chaleureux » qui lui a été réservé.

« Sans la clairvoyance la saesuns la clairvoyance, la sa-gesse, le courage et le sens de l'Etat du président égyptien, a poursulvi le président Nixon, nous n'aurions pas lait un progrès vers la paix au Proche-Orient. » Après avoir souligné que « les accords sur le dégagement des

forces sur le pront égyptien et celui de Syrie avaient jeté les basses en vue de juturs progrès vers la paix », le président américain a affirmé : « Sans paix, il ne peut y avoir de progrès économique, et en progrès et espoir il ne peut sans progrès et espoir, il ne peut y avoir de paix.»

a Nous avons encore beaucoup de chemin à jaire », a déclare de la région, nos seuls intérêts pour sa part M. Nixon dans sa dans la region sont la paix et le réponse. a Le gouvernement des Etats-Unis va consacrer ses plus grands efforts à poursuivre ce de toute interpention ou dominachemin pour réaliser les buts de paix et de progrès des peuples de la région » de toute intervention ou domina-tion étrangère. 3 Il a poursuivi « qu'il manquerait de tranchise s'il laissait supposer qu'il était venu avec des solutions toutes prêtes pour ces problèmes com-plezes qui remontent à plusieurs décennies et nécessiteront, pour être résolus, beaucoup de diplo-matie et de sourlesse de la vort matie et de souplesse de la pari de tous les intéressés ». Parlant apparemment à l'intention des Soviétiques il a ajouté : « Nous n'avons aucun désir d'établir notre n'avons aucun destr à tidour noire a domination sur une partie quel-conque de cette région. » « Les Bais-Unis ant un double but : premièrement, la paix dans cette région ; deuxièmement, les droits de chaque nation et de chaque peuple à atteindre ses propres objectifs par ses propres moyens sans intervention extérieure.

#### Un raid de fedayin sur un kibboutz fait plusieurs morts

Le président Nixon : nous n'avons de desseins

sur aucun pays de la région

(Sutte de la première page.)

Depuis les attaques contre les localités de Kyriath-Shriionen et de Maalot, la surveillance des idibour-zim à la frontière a été renforcée, ce qui explique la promptitude de l'intervention de l'armée. Rappelons que l'attentat contre l'école de Kyriath-Shmoneh, le 11 avril demier, avait fait dix-huit morts et celui contre le village de Maalot, le 15 mai

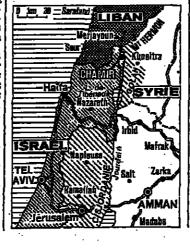

demier, trente et un morts. Le Front populaire de libération de la Pales tine - Commandement généra ayait revendiqué la responsabilité de l'opération contre Kyriath-Shmoneh. et le Front démocratique et popu faire pour la libération de la Pales tine de Hayet Hawatmen celle de l'attaque contre Masiot.

### Le Monde des Philatélistes

publie dans son numero de JUIN

- Dix-sept timbres de France prévus jusqu'à la fin actobre.
- 🌢 Lies é missions du monde
- Un catalogue permanent général (des nouveautés). Pour la visite du Musée postal : description des salles.

en vents a 4 p Chez les marchands de journaux

#### Le premier fournisseur du royaume

Les Etats-Unix eux-mêmes s'effor- l'Allemagne fédérale. Les échanges cent de récupérer tout ou partie de leurs débours en dollars pour l'achat de pétrole brut en vendant à l'Arabie Saoudite des biens d'équipement et des armes. On a déjà annoncé (le Monde du 19 novembre 1973) qu'ils livreraient à l'Arable Saoudite, en 1974, une centaine de chasseurs D'autres informations, venues de Washington, ont fait état de la vente d'un système complet de missiles

D'après les statistiques américaines, D'après les statistiques américaines, avant le 31 décembre prochain, un les exportations américaines vers plan détaillé sur l'emploi te plus l'Arable Saoudite sont passées de 141 millions de dollars en 1970 à 164 millions en 1971 et 314 millions en 1972. En 1973, elles ont atteint 442 millions de dollars, faisant des M Yamani a pris à plusieurs reprises Etats-Unis le premier fournisseur position pour un abaissement du prix étranger de l'Arabie Saoudite, avant le Japon, la Grande-Bretagne et .

entre les deux pays seront encore favorisés par l'important accord de coopération signé samedi dernier à Washington (le Monde du 11 juin). Sans doute, les autres pays clients

de l'Arable Saoudite pour le pétrole éprouveront-ils des difficultés grandissantes à équilibrer leur balance commerciale avec ce pays. A en croire la revue Orient-Pétrole, le gouvernement saoudien aurait retenu les services d'économistes et de planificateurs américains pour lui présenter, qui s'accumuleront dans la trésorerie seoudienne au cours des vingt produ pétrole arabe en provenance du Proche-Orlant

#### Les conséquences de la guerre d'octobre

Les relations entre les Etats-Unis et l'Arabie Saoudite ont naturellement été\_affectées. par le conflit palestinien. Déjà en 1945, ibn Saoud evait refusé au président Roosevelt son accord pour toute nouvelle immigration de julfs en Israël. Son fils, le roi Fayçal, n'oublie pas plus des lieux saints de la religion musulmane, rôle qui procure encore aujourd'hui un grand prestige au royaume saoudite après lui avoir assuré des revenus substantiels quand le pétrole ne coulait pas encore à flots. Le roi Fayçal aurait même déclaré qu'il ne terminerait pas ses jours sans avoir prié à la mosquée Al Aghsa de Jérusalem, et ses déclarations violemment antisémites ne se comptent plus.

● Le Centre culturel algèrien, 161, rue Saint-Jacques, organise huit journées de solidarité avec les enfants palestiniens. Une exposition de dessins d'enfants des camps de Jordanie ainsi qu'une exposition-venir es cri-vres de beintres et sculpteurs français et étrangers contempo-rains auront lieu dans ses locaux, du 12 au 19 juin, de 11 à 20 heu-res. Un spectacle d'animation culturelle, de théâtre, chants et

Le souverain n'avait pas ménagé ses avertissements aux Américains aur la nécessité d'un règlement équil'évacuation des territoires arabes occupés en 1967. La guerre d'octobre obliges l'Arable Saoudite à mettre à exécution ses menaces de recours à l'arme pétrolière et à s'engager avec les autres pays arabes dans la voie de l'embargo pétrolier d'abord, du relèvement des prix ensuite. Cependant, elle s'est ralliée avec empressement à la pro-position égyptienne de levée de l'mbargo contre les Etats-Unis en mars dernier, tout en maintenant son opposition à des mesures samblables en faveur des Pays-Bas et du

ROLAND DELCOUR

danses folkloriques palestiniens, ainsi qu'un récital de Paco Iba-nez, aura lien samedi 15 juin à 15 heures au Grand-Théâtre, Maison internationale, Cité uni-versitaire, boulevard Jourdan.

Les fonds et les dons en nature recueillis à l'occasion de ces jour-nées de solidarité sont destinés à Penvol de matériel culturel el pédagogique aux enfants palesti-

## Choisissez dans le nouveau



## Bervi

dernier né de "Galaxie"

3,4,5 pièces et duplex 3900 Fie m2\*

PRIX FERME ET DEFINITIF. Il fait bon vivre à Paris dans l'en-

semble Galaxie. Après les immeubles JADE et ONYX déjà achevés, la SPEI vous présente BERYL, livrable en Mai A BERYL vous attendent des appar-

tements lumineux et confortables. avec moquette, cuisine et salle de bains entièrement équipées et de grands placards en bois vemis. De ses duplex, au 28° étage, vous découvrirez tout Paris et la nouvelle

Au pied de BERYL autour d'une daile jardin réservée à la circulation des plétons, se construit un ensemble commercial complet avec grand ma-gasin, boutiques, cinémas, restau-rants et accès direct au mètro.

\* Parking en sus.



5 pièces : superficie 96 m2 -Vonez visiter l'appartement témoin et vous renseigner : 40, Avenus e'italie -Paris 75013 (Tel. 580,32,92).

Bureau d'information ouvert tous les jours (sauf mardi et mercredi et le vendredî matin) de 10 h 30 à 12 h 30 et de Realisation 5 Gill

à "Olympiades"

Chambres - Studios, 2 pièces de 70000 à 170 000 F\*

PRIX REVISABLES. INDEXATION PLAFONNEE A 7 %. LIVRAISON 2" THIMESTRE 1975,

Investissez à CORTINA Line rentable lité moyenne de 7% s'ajoutant à la rénovation du quartier et à le haute qualité du programme Olympiades font de CORTINA un placement très

De multiples immeubles de bureaux, une faculté à 500 mètres, un quertier qui vit et qui grandit en plein Paris vous carantissent de nombreux

occupants que le Service Location de la SPEI trouvera pour vous. Vivez à CORTINA : vous aurez votre centre commercial, une piscine, la patinoire, deux crèches, deux mater-

nelles et tous les moyens de trans-ports urbains à proximité.

Des appartements tout équipés, des plans blen étudiés, une vraie cuisine (même dans les studios)... Et Paris à vos piects. \* Parking en sus.

studio ; superficie 31 m²

Visites et renseignements : sur place, 99 fue de Toibiac - 75013 Paris (Tel. 583.51.00) tous les jours de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30 Realication SAGO/SGII

Bon à retourner à la SPEI 14 Av. F.-D.-Roosevelt - 75008 Paris - Tél. 256.55.11 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



| ou 2 pièces à CORTINA | l |
|-----------------------|---|
| Nom                   |   |
| Ad(8338               | , |
| T&                    | • |

### **ASIE**

### Malaisie, horizon 1990

II. - Beethoven et les Chinois

De notre envoyé spécial JACQUES DECORNOY

e Il n'u a pas à s'en faire. Vous

rien. D'ailleurs, où est donc la culture malaise? Non, il n'y a pas

à s'en jaire. Nous sommes d'ac-

promotion des Malais. Laissons-les

donc venir à nous, et nous gagne-

Autre point de vue. Alors que

pondait : « Victimes ? Bien sur.

longtemps / Chacun son tour !

Cela ne veut pas dire que nous

dienne : elle doit être connue

comme point art abstrait ou

comparsison alors qu'il a plus

de 50 % de non-Malais dans

le pays. Ces deux jugements, pru-

travailler dans le cadre même du

système, en disent en tout cas

assez long sur les arrière-pensées.

Comme pour faire la synthèse, un journaliste estime que « l'essen-

tiel, c'est de gommer les extrêmes,

au moins en public, et de faire

adhérer, fût-ce du bout des lèpres.

les plus durs des musulmans malais et les plus chauvins des Chinois à l'idéologie nationale ».

30 %, 30 % et 40 %

Cependant, le pouvoir a d'au-

tres idées en tête. Il veut

« restructurer la société » avec,

pour premier horizon, l'an 1990.

Il ne s'agit pas, dit-on, de retirer aux Chinois ce qui leur appar-

tient, ni même de leur refuser des

places. Il s'agit de désenclaver

les Malais, de les faire pénétrer

dans toutes les activités économi-

ques, de façon que soit par-

tout reflété leur poids numéri-

que D'an cette idéologie du déve-

loppement, industriel en particu-

non-Malais à la mer. il faut ré-server aux Malais une grande

(d'autant plus que le chômage et le sous-emploi les atteignent plus

pénétrer en masse dans le monde

de la technique, de la propriété capitaliste et commerciale, et les

urbaniser. Les Malais devront

posseder en 1990 30 % du capital

investi dans l'industrie et le com-

merce (resteront 30 % pour les

non-Malais et 40 % pour l'êtran-

ger); en 1969, ils en possédaient 1,5 %, contre 62 % aux étrangers

et 23 % aux Chinois (cela dans

Il y a done beaucoup à faire.

D'autant plus que la part du ca-

il faudrait - ce qui est impen-

sable — que toute l'accumulation

du capital au cours des vingt

prochaines années se fasse au

seul bénéfice des Malais. Si, en

revanche, on se contente d'ac-corder 30 % de cette même accu-

mulation aux Malais, le but ne sera pas atteint du tout et l'écart

entre les ethnies sera peut-être

même encore plus grand qu'au-

la seule Malaisie péninsulaire).

: puisqu'on ne rejette pas les

des nouveaux emplois

comme

Besthoven. » Curicuse

rons en fin de compte. »

Ces dernières années, la Malaisie a connu un très rapide sur les investissements atran-Monde » du 13 juin). Mais cette société multiraciale est menacie par l'affrontement latent entre Malais et non-Malais.

Kuala-Lumpur. — Un jeune cadre supérieur d'un organisme pars - gouvernemental par le : « Bien sûr, l'actuelle politique l'apparttion d'un groupe de capi-talistes malais. Et alors ? » Une personnalité jouant un rôle important dans l'instruction supérieure dit, de son côté : « Il y a quelques années, vous ne trouviez ici que de rares millionnaires (en dollars malaisiens) malais. Voyez done combien il y en a aujourd'hui i » Un des responsables d'une Development Corporation d'Etat locale : α Je pense que proaressivement nous passerons des problèmes raciaux aux problèmes de classes sociales. » Commentaire d'un haut fonctionnaire : « C'est vrai, comme varioui, » « Comme si le combat n'avait pas toujours été celui de la droite contre la gauche », commente un homme de l'extrême gauche, qui ajoute pourtant : « Les races se haissent. Nous allons vers de graves diffi-cultés. A la limite, il y aura un jour partition du pays selon des critères raciaux et ce serait une catastrophe pour nous, a Une personnaiité fort en cour ne cache pas ses préoccupations : « Un nouveau mai 1969, de nouve heurts raciaux, peuvent éclater à propos de n'importe quoi, d'un noment à l'autre. » Et un intellectuel d'origine indienne ne paraît pas mécontent de conserver des liens familiaux avec le pays de ses ancêtres : « Qui dit que cela ne me sera pas un jour utile?»

Les questions ethniques, linguistiques, économiques, sociales sont ainsi mêlées de façon inextricable. Il serait vain de prétendre les résumer en quelques phrases en forme de slogan. Est-ce un hasard si aucune analyse globale de la so-ciété malaisienne n'a encore été tentée par un marxiste ? Mais est-ce aussi un hasard si les analyses officielles présentées à Kuala-Lumpur demeurent sur des bases ethniques, faisant ainsi apparaître en pieine lumière la richesse chinoise — mais pas la pauvreté chinoise, la pauvreté malaise - et non la structure sociale de l'ethnie malaise ? La répartition des activités économiques su sein de chaque groupe racial est certes présentée, mais il ne suffit pas de dire que la majorité de la majo-rité malaise vit de l'agriculture : il serait au moins aussi utile de connaître mieux les rapports de production dans les zones rurales. Or, dans ce domaine, les informations sont rares\_

Pour mieux comprendre la politique officielle, rappelons certaines données de base. La population malaisienne (11,7 millions d'âmes) est — en gros — à 47 % malaise, 34 % chinoise, 9 % indienne (le reliquat étant composé de minorités, dans le nord de Bornéo surtout). Sur 100 personnes vivant de l'agriculture, 69 sont malaises, 21 chi-noises, 10 indiennes. Les Chinois donnent de façon ecrasante dans le secteur minier. l'industrie locale, la construction, le commerce Globalement, ce sont les Malais qui ont les revenus les plus faibles, mais ce sont des. Malais qui ont toujours détenu l'essentiel du pouvoir politique.

#### Le « Front national »

Avant 1969, la situation allait

cahin-caha. La langue officielle — le malais — était lentement promue au rang de langue natio-nale : la Malaisie demeurerait une nation pluri-culturelle. Le coup de tonnerre de mai 1969 a modifié l'ancienne optique. Une « idéolo-gie nationale » seruit bâtle, dont le Front national veut être l'expression politique. Le promotion du malais et des Malais seratt accélérée et même planifiée. Progressivement, tout l'enseignement sera donné dans la langue nationale, ce qui a, l'an passé, provoqué un grand nombre d'échecs aux examens chez les jeunes Chinois. Il faut donc se sentir Malaisien, en passant par le moule linguistique maisis. Il ne s'agit pas, il est vrai, d'un véritable handicap : une langue s'apprend vite. Il est vrai ausai que, dans la jeunesse surtout, les traditions chinoises s'émoussent. Mais aller trop vite en besogne pourrait provoquer quelques réactions vite qualifiées ici d'« emotionnelles », et dont on sait comment elles dégénérent. Un jeune Chinois, très riche et tres « introduit », nous livre cependant ce commentaire que

nous donnons pour ce qu'il vaut : On voit mal comment ce < plan > sera réalisé. A moins, sarez l'ancienneté de notre cul-ture. Apprendre le malais, ce n'est bien sûr, de décréter soudain la nationalisation du capital investi par les étrangers dans de grandes plantations et dans des mines d'étain et de transférer la totalité de ces biens à des Malais cord, bien sitr, avec le projet de < Ce serait pour le pouvoir le seul moyen de dire qu'il a réalisé son objectif », dit un opposant. les officiels repoussent

nous estimions devant lui que les non-Malais pourraient se sentir victimes de la politique actuelle, Actuellement, le gouvernemen mene sa campagne comme si de rien n'était. Que l'on construise un hôtel ou une usine, il faut embaucher un maximum de Malais. La règle se fait souple cependant lorsqu'il s'agit de firmes étrangères : on leur demande seulement de faire preuve de bonne volonté ». Le problème est souvent difficile à résoudre lorsqu'il faut trouver des Malais capables de remplir des fonctions demandant une grande qualification. Et, ici et là, on entend parler de numerus clausus, de postes demeurés vides car aucun Malais ne faisait l'affaire, cependant qu'à côté un Chinois attendait. On cite aussi des cas dans lesquels des Malais ont été embauchés en dépit d'une qualification inférieure à celle de leurs compatriotes chinois.

Encore l'emploi ne signifie-t-il pas la propriété. Comment les Malais parviendront-lis à con-trôler 30 % du total investi ? Ils n'ont guère de capital. Actuellement, une operation sans doute unique au monde est en cours : à travers un certain nombre de canaux, dont les sociétés de développement, l'Etat crée des entreprises et prend des participations de plus ou moins grande amplitude dans des sociétés de joint venture. Ce capital est considéré comme « mis en réserve » au profit des Malais. Son origine est soit fiscale (donc largement chinoise), soit bancaire (donc avec emprunt et il faudra rembourser). Mais ce capital ne saurait en aucune façon représenter, même dans deux décennies, 30 % de la richesse industrielle et commerciale. Il s'agit bien d'une redis-tribution indirecte du capital entre Chinois et Malais. Mais comment ces biens, aujourd'hui seulement en principe « gérés » par l'Etat, seront-ils distribués ? ET surtout à QUI dans la communauté malaise ?

Le pouvoir a été contraint d'agir de la sorte, car il ne pou-vait espérer voir naître spontanément une classe de capitalistes malais. Il ne ponvait non plus trop tabler sur l'épargne malaise : l'expérience a été tentée et l'est encore Mais, d'une part, la pauvreté, assez généralisée dans cette ethnie, ne permet guère de pital investi appartenant aux étrangers ne cesse de croître. En fait, pour atteindre le but fixé, miser sur cette source de revenus, l'inflation actuelle n'arrangeant pas la situation, et d'autre part, l'épargne, théoriquement possible dans l'embryon de classe moyenne malaise, ne libère que peu de fonds : l'argent va à la consommation immédiate, encore exacerbée par les nouveaux appétits que créent l'urbanisation et une publicité à l'occidentale dans la presse et a la télévision. Quant aux gros possédants, estime un puissant industriel américain

assez désabusé, « ils vivent aujourd'hui sans penser à demain : Admettons cependant que le système actuel fonctionne. Il es asses clair que la future redis-tribution de biens « malais » provisoirement étatisés ne suffira pas à « promouvoir » tous les Malais, mais bénéficiers à une minorité d'entre eux. Tous les observateurs locaux un peu sérieux le pensent. Or. dit M. Aziz, vicerecteur de l'université de Malaisie, « le remplacement de capitalistes non malais par des capitalistes malais ne résoudra vas les problèmes des Malais, car l'exploitation et la pauvreté seront du même ordre. En fait, parce qu'ils manquent d'expérience, les Malais pourraient dien exploiter encore la population ». M. Aziz parle ici des zones rurales, mals le même raisonnement pourrait être tenu au sujet des autres secteurs de l'économie.

#### La télévision en couleurs au village

On voit les difficultés d'une entreprise dont le but officiel n'est rien moins que de créer une na-tion véritablement unie. Appel investissements étrangers, stratégie de la croissance à l'occidentale, multiplication dans les les privilégiés du remue-ménage financier et industriel, tous cela coexiste avec une certaine odeur de terroir, une recherche de l'histoire locale, un projet national, une tentative d'identification de tous avec la personnalité présumée des Bumiputra, des Fils du Sol, des Malais considérés comme des abstractions culturelles sans appartenance sociale. Les deux courants étant forts. la question se pose de savoir comment les contradictions pourront être resolues. En avril, on a entendu au Parlement un député d'opposition s'interroger sur le sort qui sera réservé à la culture chinoise ; le même jour, le ministre de l'éducation a prôné l'enseignement du jawi - écriture classique en alphabet arabe. Le même jour encore, le pouvoir a défendu une fois encore sa très liberale politique à l'égard des investissements etrangers.

Le système n'est décidément pas sans failles. Mesure-t-on les conséquences d'un certain type de croissance ? L'industrialisation n'est-elle pas aussi une fuite en avant, alors que, en dépit d'immenses efforts de mise en culture de nouvelles terres, le lourd secteur agricole se traîne à l'arrière. porteur de la grande « pauvreté malaise »? « Que pense-t-on dans les kampongs, où la télévision en couleurs va bientôt apporter en images tous les fastes de la vie citadine ? », s'interroge un socio-logue. Il faut admirer l'audace avec laquelle les dirigeants se sont fixe un horizon 1990. La solidarité recherchée appelle de nouveaux types de conflits. Une certitude cependant : le cap électoral de 1974 sera franchi sans peine par le gouvernement

Prochain article :

REGARDS VERS BRUNE!

## 50% du programme vendu en 2 mois Un immeuble composé par 3 corps de hâtiment dont 2 de buit étages

L'ARVERNE

rue d'Alésia

de bâtiment dont 2 de huit étages 115 appartements, du studio au 5 pièces et duplex

Prestations de grand standing Prix fermes et définitifs

Métro (station Plaisance) en pied d'immeuble Venez vivre dans le 14°. Un quartier qui a su garder le charme de Paris. Bureau d'accueil 203, rue d'Alésia.

#### L'ARVERNE

Ouvert tous les jours de 12 h à 20 h.

Gerante de la S.C.I. 203, rue d'Alesia Réalisation SOFAP tél.531.68.1 sofan

Retoumer ce bon à : SOFAP 64 rue de Lisbonne 75008 Paris Je désire recevoir des renseignements complémentaires

| Nom     |     |
|---------|-----|
| Adresse |     |
|         |     |
|         | tél |



#### ASIE

### **AMÉRIQUES**

#### Chine

CRITIQUANT LE COMITÉ RÉVOLUTIONNAIRE DE LA CAPITALE CHINOISE

### Des affiches dénoncent la présence à Pékin de « partisans jurés de Lin Piao »

et font l'éloge de M. Chou En-lai et de Mme Mao Tse-toung

La campagne contre Lin Piao et Confucius vient de connaître de nouveaux développements en Chine avec l'apparition, sur les murs de la capitale, d'affiches critiquant violemment le Comité révolutionnaire de la ville de Pékin. Cet organisme est presidé par un militant de longue date du P.C. chinois, M. Wu Teh. membre du bureau politique du parti, qui n'est pas cependant

expression qui pouvait viser une haute personnalité encore anonyme.

Pékin (AFP.). — Des critiques ouvertes ont été lancées, ce jeudi 13 juin, à Pékin par voie d'affiches contre le Comfté révolutionaire de la municipalité.

C'est la première fois, depuis le lancement de la campagne anti-Lin Piao – anti-Conjuctus », que le Comité révolutionnaire de Pékin est soumis à des atlems dans la direction de la naire de Pékin est soumis à des attaques, comme l'ont récem-ment été, au dire de voya-geurs, les comités révolution-naires de certaines provinces

Les premières affiches, appo-sées sur quelque dix mètres de longueur, dans une rue passante de la capitale, exectement en face de l'entrée du Comité révo-lutionnaire de Pékin, affirment que cet organisme ne « survit que par sa réputation qui. elle-même, ne vaut pas grand-chose » et qu'il constitue un « corps défunt ». Ces textes, qui sont datés du 12 juin, ont sans doute été appo-sés dans la nuit de mercredi à jeudi. Ils sont signés des noms de six ouvriers membres des Organisations de masse du co-mité révolutionnaire. Cinq d'en-tre eux, apprend-on, avaient été Les premières affiches, appo-

mité révolutionnaire. Cinq d'entre eux, apprend-on, avaient été eux-mêmes, jusqu'en 1967-1968, membres du Comité révolutionnaire de la capitale.

Les signataires se plaignent d'avoir été démis de leurs fonctions dans le comité sous l'accusation d' « ultra-gauchisme », et d'avoir été « soumis à la critique des masses, transférés ou Jimogés » par un comité révolutionnaire « tore de pouvoir » et « ne sachant que détruire ».

#### « Une petite poignée d'ennemis de classe »

Ils se plaignent aussi d'avoir été mis en accusation pour avoir appartenu à l'organisation « 516 », groupement de gardes rouges qui s'était distingué par son extrémisme pendant la révolution culturelle (ce groupe a été dissous depuis lors et ses actions ont été condamnées).

Les affiches accusent « certai-es personnes » de nier l'exis-

ligne contre-révolutionnaire de Lin Piao subsiste également sur la scène pékinoise. » Les auteurs du texte signalent que le Comité révolutionnaire ne s'est pas réuni en session plénière depuis quatre ans et demandent qu'une telle réunion soit tenue « t rès prochainement » afin d' a éliminer toute trace de l'idéologie de restauration qui était pronée par Lin Piao ».

#### Cambodge

IF GOLIVERNEMENT KHMER A DONNÉ SA DÉMISSION

Service Profit

PARTIE

Objet de sévères critiques de la part de plusieurs de ses membres, le cabinet de M. Long Boret a donné, jeudi 13 juin, sa démission. Le premier ministre cambodgien a aussitôt été chargé de former une nouvelle équipe.

M. Long Boret a, selon l'agence Reuter, déclaré, mercredi, qu'une victoire militaire sur les forces du GRUNC est hors de portée, mais qu'il faut poursuivre les combats pour amener l'adversaire à la table des négociations. C'est, à notre comnaissance, la première fois qu'un dirigeant de Phnom-Penh reconnaît qu'il est impossible de vaincre l'adversaire par les armes. Objet de sévères critiques de la

Penh reconnait qu'il est impossible de vaincre l'adversaire par les armes.

• AU VIETNAM DU SUD, un pétrolier a sauté sur une mine, jeudi. D'autre part, le gouvernement de M. Thieu semble avoir demande aux autorités britanniques de Hongkong le renvoi dans leur pays de cent dix-neuf Sud-Vietnamiens, hommes, femmes et enfants, qui, le 5 juin, avaient été arrêtés à bord de jonques au large de la colonie britannique.

• A VIENTIANE, le premier ministre, le prince Souvanna Phouma, a, selon l'agence Reuter, déclare que le moment n'était pas venu pour son gouvernement de reconnaître le G.R.P. Mme Binh, chef de la diplomatie du gouvernement révolutionnaire du Sud, n demande une telle reconnaissance dans une lettre adressée à son homologue laotien, M. Phoumi Vongvichit, l'un des dirigeants du Pathet-Lao. D'autre part, deux représentants du G.R.P. ont assisté, ces jours derniers à Vientinne, à une réunion organisée par le Conseil mondial des Eglises.

— (Keuter, A.F.P.)

nommé dans les affiches apparues devant ses bureaux. Rappelons que le 23 mai « le Onofidien du peuple - avait denoncé les partisans d'un - compromis - dans la présente campagne, parlant à cette occasion de - Lin Piso et compagnie -.

actions dans la direction de la révolution culturelle font l'objet d'éloges.
Les auteurs rappellent enfin la nécessité d'unir « 95 % des masses révolutionnaires » dans la campagne actuelle. de « prévenir la maladie afin de guérn le patient », et appellent à la « vigilance contre une petite poignée d'ennemis de classe ».

classe ».

Une centaine de Chinois sont groupés en permanence devant les affiches, lisant attentivement le texte que certains prennent en note. Les placards ont attiré également l'attention du personnel du Comité révolutionnaire de Pékin, qui surveille la scène derrière les portes vitrées du comité, de l'autre côté de la chaussee.

La foule ne s'est nullement opposée, jeudi matin, à ce que des étrangers, diplomates et jour-

des étrangers, diplomates et journalistes, stationnent devant les
affiches pour prendre commaissance de leur contenu.

D'autres affiches ont fait leur
apparition dans d'autres rues en
début d'après-midi, formulant de
nouvelles accusations contre le
Comité révolutionnaire de la caritela notamment à l'accourte de pitale notamment, à l'encontre de certains dirigeants », celle de certains dirigeants », celle de s'être opposés aux nouveaux statuts du parti adopté au dixième congrès l'année dernière. Il leur est aussi reproché d'avoir tenté, à une époque non précisée, de réhabiliter Peng Cheng et Liu Shao-chi, respectivement ancien maire de Pékin et ancien président de la Rêpublique, tous deux limogés pendant la révolution culturelle.

culturelle.

Dans ces nouvelles affiches, les signataires se plaignent de n'avoir pu exprimer leurs griefs au cours des mois écoulés et critiquent les méthodes de la police qui, indiquent-ils, a « arraché 85 % des affiches » qu'ils avaient apposées en divers endroits depuis le mois de février dernier.

D'autres affiches à Harbin Dalifes difficies à fidibili

Des rapports parvenus à Pékin
indiquent, d'autre part, que

M Wang Chia-tao, premier
secrétaire de la province du Heilungklang, à l'extrémité nord-est
de la Chine, est actuellement
attaqué par voie d'affiches. A
Harbin, la capitale de cette province, ces affiches et slogans, vus
cette semaine par des voyageurs,
déclarent notamment : « Déjoncez le crâne de Wang Chia-tao »,
« Répudiez Wang Chia-tao ».
Les trois principaux chefs d'ac-Les trois principaux chefs d'ac-cusation contre Wang Chia-tao

sont d'être « un partisan juré de Lin Piao » de « saboter la campagne anti-Lin Piao, anti-Conjucius » et de « personnifier les tendances droitistes ». Wang Chia-tao est également président du comité révolutionnaire du Heilungkiang et chef du district militaire de Harbin.

Bien que les affiches apparues a Pékin ne critiquent nommé-ment personne, on notera que le Camite révolutionnaire de la capitale est préside par un im-portant personnage du régime, M. Wu Teh. membre du bureau poutique du P.C. depuis le dixième congrès qui s'est tenu en septembre 1973. Il avait pré-cédemment fait partie des comités centraux issus des huitième et neuvième congrès.

neuvième congrès.

M. Wu Teh est de longue date l'une des principales autorités de la ville de Pétin. Agé de soizante ans, il a occupé différentes responsabilités dans plusieurs propinces avant d'étre nommé en l'inces avant d'étre nommé en ponsabilités dans plusieurs pro-vinces avant d'être nommé en 1966 deuxième secrétaire du comité du parti de la capitale. Il n'échappe pas à certaines cri-tiques au plus fort de la révo-lution culturelle mais, aussitôt après la chute du maire de Pékin, M. Peng Chen, il succède à ce dernier comme maire inté-rimaire. Au mois d'avril 1987, lors de la formation du Comité révolutionnaire de Pékin, M. Wu Teh. devient vice-président de Teh devient vice-président de cet organisme. Il en prend la direction en avril 1972, après la nuort de son premier président, le général Histen Fu-chih.

le général Hsien Fu-chih.

Plus récemment, M. Wu Teh
a été assez directement mélé à
l'affaire de l'opéra du Shansi, « la
Montagne des pêchers », attaqué,
au début du printemps, par le
Quotidien du peuple sous prétexte
qu'il tendait à « renverser le verdict » condamnant Liu Schao-chi.

Con est contre auxil été miseir en Or cet opéra avait été micrit au programme d'un festival organise à Pékin, du 23 janvier au 18 féa ream, au 23 juntes un 16 je-vrier dernier et patronné par le « groupe culturel du Conseil d'Etat », dont le chef est préci-sément M. Wu Teh (le Monde du 2 et du 5 mars 1974). Quelque temps plus tard, le 14 mars, le Quotidien du peuple publiait deux nouveaux articles accusant les partisans de l'opéra en question d'a intentions vicieuses et d'hosa intentation victoses et à nos-tilité » envers les œuvres révolu-tionnaires modèles dans lesquelles s'incarne « le travail de la cama-rade Chiang Chin; ». c'est-à-dire de l'épouse du président Mao

Tse-toung.

A la suite de cette affaire, des affiches étaient apparues à Taoyuan, capitale du Shansi, où fut créé l'opéra a la Montagne des pêchers », accusant vivement le premier secrétaire loçal du parti communiste et un membre du secrétariat provincial.

**États-Unis** Un ancien collaborateur de M. Kissinger

tentée, mercredi 12 juin, par M. Anthony Lake, ancien collaborateur de M. Henry Kissinger, contre le secrétaire d'Etat. le président Nixon et plusieurs autres conseillers limogés de la Maison Blanche, qu'il accuse d'avoir ordonné illégalement l'écoute de ses conversations téléphoniques.

M. Lake declare que cette surveillance fut exercee à la suite de sa démission du conseil national de sécurité, le 29 avril 1970, et fut poursuivie pendant neuf mois. Il reclame 100 dollars par jour de dommages et intéréts.

Un autre ancien collaborateur de M. Kissinger. M. Richard Moose, a porté une plainte semblable mercredi, mais il l'a retirée aussitôt, à la demande

M. Kissinger a donc admis à Salzbourg ce qu'il avait préféré éluder jeudi dernier à Washington, à savoir que s'il n'avait pas s'ordonne à lui-même de placer sur table d'écoute le téléphone de certains de ses collaborateurs. sur table decoute le telephone de certains de ses collaborateurs, il savait pertinemment que commu-niquer leur nom au F.B.L équi-valait à faire discrètement sur-veiller leurs frequentations et leurs conversations. Les conditions de ces « enregistrements », accom-pagnés peut-être de filatures, étaient - elles « en tière ment légales », comme M. Kissinger l'affirme? Sans doute, ces pré-cautions peuvent - elles paraître « élémentaires » ou vénielles aux démografies au voncéannes où la démocraties européennes, où la fonction publique est soumise de toute façon à « l'obligation de

du sénateur William Fulbright, president de la commission des affaires étrangères. M. Moose fait present partie du personnel de la commi des affaires etrangères. Le sénateur Fulbright l'a convaincu qu'avant d'engager une action en justice, il valait mieux attendre les explications que le secrétaire d'Etat lui a promises.

Rappelons qu'en juin 1972, dejà, un des pre-miers et plus proches collaborateurs de M. Kissinger, M. Morton Halperin, auourd'hui travaillant pour le compte de Brookings Institution de Washington, s'etait rotourne contre son ancien patron, après avoir rompu avec lui, en découvrant qu'il avait eté lui aussi mis sur la liste des ecoutes. Il lui avait intente un proces pour . violation de ses droits constitutionnels ..

intente une action contre le secrétaire d'État

tude de propos y est la règle plutôt que l'exception.

La question n'est pas simple puisque, si la « confirmation » de M. Kissinger comme secrétaire d'Etat par la commission des affaires étrangeres du Sénat. l'été dernier, se passa dans une atmosphère de confiance et de déference mutuelle, le nouveau promu n'en éprouva pas moins le besoin de fournir des « supplèments d'information » à huis clos et même formation » à huis clos et même en « comite restreint », avec l'as-sistance du ministre de la justice et de son adjoint. Si au cours de ces « auditions » graduées. M. Kissinger n'a pas dit

réserve » mais aux Etats-Unis. l'entourage présidentiel n'a pas automatiquement le statut de fonctionnaire et une certaine latitude de propos y est la règle plutôt que l'exception.

La question n'est pas simple puisque, si la «confirmation » de M. Kissinger comme secrétaire defigires étrangeres du Sènat. l'èté demier, se passa dans une atmosphère de confiance et de déference mutuelle, le nouveau promu n'en éprouva pas moins le besoin de fournir des «supplèments d'insus pour la rectifier, la compléter, la «clarifier», comme on dit si bien, en anglais, pour signifier qu'on se déjuge?

#### Argentine

Tandis que le gouvernement démissionne

### Le général Peron menace d'abandonner le pouvoir l

De notre correspondant

Buenos-Aires -- Les membres Buenos-Aires. — Les membres du gouvernement ont collectivement remis leur démission, le mercredi 12 juin, au général Juan Peron. A l'exception de MM. Juan Vignes et Benito Llambi, ministres des affaires étrangères et de l'intérieur, nommés en juillet 1973 à la suite de la demission de M. Hector Campora, les six autres ministres et la totalité des secrétaires d'Etat étsient en fonction depuis le retour du péronisme au pouvoir le retour du péronisme au pouvoir le 25 mai 1973. La crise a quelque peu surpris les observateurs.

Mais un certain nombre de conflits sociaux, apparus derniè-rement dans l'enseignement, la presse et l'industrie, avaient con-tribué à détériorer le climat politique. Jusqu'ici discrète dans ses critiques. la droite s'est jointe aux jeunes peronistes et à l'extrême derreurs » de la politique écono-mique. M. Jose Geibard, ministre des finances, qui continue de jouir de la confiance du général Peron, s'était spontanément offert à rendre des comptes au Parlement, reconnsissant d'ailleurs que tout n'allait pas pour le mieux et promettant des corrections pour et promettant des corrections pour régulariser le marché des matières premières et des produits de première nècessité. Les explications du ministre s'étant révèlées insuffisantes Mme Isabel Peron, viceprésidente de la République, est entrée en lice afin de mobiliser les moragiers contre les agraps. les ménagères contre les accapareurs et les spéculateurs.

Dans le discours qu'il a pro-noncé mercredi, le chef de l'État a, de son côté, lancé un solennel a appei à la réflexion » et réclamé rappui de tous ceux qui ent voté en sa faveur aux élections. Il a dénoncé l'existence d'une « cam-pagne psychologique » et fustigé les patrons et les syndicalistes qui ne respectent pas le pacte social ratifié au début de cette année. Plus qu'à ses ennemis déclarés, c'est à ses propres partisans que le général s'en est pris une fois de plus, allant jusqu'à menacer d'abandonner la présidence et de s'en aller.

La C.G.T., qui n'était pas par-venue à freiner les revendications dans certains secteurs sociaux et voyait son autorité s'effriter, a saisi l'occasion pour lancer un vement a été largement suivi à Buenos-Aires et dans les princi-pales villes du pays. Dans la capi-tale, quelque cinquante mille personnes se sont rassemblées sur la plaza de Mayo, face au palais présidentiei. pour témoigner leur adhésion au genéral. Pour la pre-mière fois, les jeunes péronistes hostiles au pacte social étalent absents et la manifestation s'est déroulée sans heuris. C'est sans doute es que recherchait le pré-sident : réunir ses partisans inconditionnels et présenter un front uni à ses adversaires.

PHILIPPE LABREVEUX.

M. Kissinger a rappele a Salzbourg qu'il avait « jure » havoir rien su du recrutement de son conseiller, David Young, par les « plombiers » de M. Nixon. L'intégrité de M. Kissinger n'est pas encore en cause, bien qu'il se sente lésé dans son honneur, se sente lésé dans son honneur, mais pour une presse supersourcilleuse, on peut concéder que « a case can be made » — qu'on peut instruire un procès au moins d'intention, visant le secrétaire d'Etat. Après tout, M. Kleindienst, l'ancien ministre de la justice, vient d'être condamné pour avoir manqué de « franchise » à une commission du Congrès sur son rôle dans l'affaire LT.T.

Enfin, on ne manquera pas de s'étonner de la « source » d'où découle la colère de M. Kissinger. Les reproches qui lui sont adressés Les reproches qui lui sont adresses ne reposent pas sur des rumeurs, mais sur un mémorand um de quinze pages du F.B.I. a tombé n entre les mains du Washington Post. Le F.B.I. r'ayant pas l'habitude de laisser béants ses coffres et ses tiroirs, offerts à la curiosité du premier venu. Le soupoon d'une fuite dirivenu, le soupçon d'une fuite dirigée ne peut être écarté. Qui avait donc intérêt à discréditer le secrétaire d'Etat ? Pour l'ins-tant, le mystère reste entier. Mais on se souviendra que l'addeux reporters du Washington Post. Bob Woodward et Carl Bernstein, qui lancèrent l'affaire du Watergate, ne prit sa véritable ampleur qu'avec l'assistance anonyme des services de feu Edgar Hoover. — A. C.

#### Chili

• Selon un hebdomadaire véné-zuélien, l'ancien président démo-crate-chrétien Éduardo Frei chilienne de se réfugier dans une



#### Portugal

### Le général Spinola dénonce les «faux Portugais» qui préconisent le «chaos économique»

Lisbonne (A.F.P., A.P.). — Le général Antonio Spinola, président de la République, a de nouveau lancé une énergique mise en garde le mercredi 12 juin, et il a cette fois dénoncé ceux qu'il a appelé « les faux Portugais », dont l'intention, selon lui, « n'est pas de servir le peuple ».

Dans un discours prononce devant les soidats du 5° régiment d'infanterie à Caldas-da-Rainha, d'où partit, le 16 mars dernier, un coup d'Etat militaire avorté, le chef de l'Etat a dressé un historique des événements survenus depuis l'arrivée au pouvoir de la junte le 25 avril junte le 25 avril.

L'enthousiasme et la générosité des premiers jours, a-t-il déclaré, a ont vite commence à être empoia ont rue commence a etre empor-sonnés par de faut Portugals, dont l'inlention n'est pas de servir le peuple, mais de se servir de nous pour des intérêts politiques inavouables ». Il faut, a estimé le général, a trier le bon grain de l'incie.»

guis, a ajouté le chef de l'État, qui par diverses voies veulent dérober la liberté au peuple et compromettre le Portugal rénové. à Le président a dénoncé alors « certains hommes ayant des responsabilités dans la vie publique actuelle du pays qui se jont les avocats de la théorie de la terre brûlée. La nécessité de provoquer le chaos économique, une crise de chômage, pour construire un Portugal sur les ruines d'un pays brûlé ».

Le chef de l'Etat a rendu hommage aux soldats du 5º régiment d'infanterie de Caldas, qui n'avaient pas reçu le télégramme n'avaient pas recu le télégramme décommandant l'opération du 16 mars dernier et qui avaient fait marche sur Lisbonne : « Quelle leçon vous avez donnée ce jour-là, a-t-lì dit, l'aube du 25 avril s'est leuée ici » « Nous, forces armées, a pour-suivi le général Spinola, ne pouvons en aucune manière abdiquer. Nous ne pouvons trahir l'esprit qui nous a inspirées le 25 avril... Notre mission est une mission de pair. Et nous jaisons

Uyl, car jusqu'à maintenant il n'était pas question de soumettre les projets hollandais de réduc-

ples de lous nos territoires. s

«Ce sont les soldats en Afrique, a encore observé le général
Spinola, face à l'ennemi, aux heures du danger, qui m'ont donné
les plus grandes lecons de patriotisme de ma vie. Leçons que je
n'ai jamais reques des soi-disant
élites et, quand je dis élites, fentends aussi les soi-disant élites
politiques. » « La liberté, a conciu
le chef de l'Etat, est une parole
sublime, elle exige la discipline. »
D'autre part, le vice-amiral
Rosa Coutinho, membre de la
junte militaire, a déclaré mercredi
que le commandant Mariz Fernandes, délégué du gouvernement
à la télévision, aveit eu raison de
faire interrompre, lundi soir, une
émission jugée critique pour
l'Eglise. On y voyatt l'ancien cardinal Cereljera bénir un membre
de la police politique aujourd'hui
dissoris Le aluncit der de la police politique aujourd'hui dissoute. La plupart des partis politiques ont condamné le gou-vernemen tdans cette affaire.

Danemark

Le chef du parti anti-impôts

va être poursuivi pour fraudes fiscales

De notre correspondante

vernemen tdans cette affaire.

L'arrestation et la détention du leader du M.R.P.P. '(Mouvement pour la reconstruction du parti prolétarien) continuent également de susciter de vives critiques. Une manifestation, regroupant quelques centaines de personnes, a eu lieu mercredi soir à Lisbonne pour exiger la « libération immédiate » de M. Saldanha Sanches, dirigeant du M.R.P.P. et rédacteur en chef de Luta popular. Le parti socialiste, de son côté, s'est èlevé contre cette arrestation.

les projets hollandais de réduc-tion de l'effort militaire à l'approbation expresse de l'OTAN. Ces projets ne paraissent pas toutefois abandonnés. Mais en disant qu'il s'agit de coordonner leur application avec les progrès faits à Vienne, La Haye espère que cette « nouvelle présenta-tion » des choses rencontrera plus de compréhension à Bruxelles. ● Le « Diurio de Lisbon », annonce l'arrestation le mercredi 12 juin de M. Ramiro Valadao, ancien directeur de la télévision nationale, limogé après le 25 avril. M. Valadao avait tenté sans suc-cès de se réfugier à l'ambassade du Brésil.

#### entre le gouvernement ET LE P.A.I.C.C. REPRENNENT A ALGER

Alger (A.F.P.).— C'est ce jeudi
13 juin à Alger que les négociations entre les dirigeants portugais et le P.A.I.G.C. (partiafricain pour l'indépendance de
la Guinée et des les du Cap-Vert.)
doivent reprendre. A son arrivée
mercredi dans la capitale algérienne, le commandant Pedro
Pires, chef de la délégation du
P.A.I.G.C., a réaffirmé que la
ligne de conduite adoptée par son
parti lors des négociations à
Londres, notamment en ce qui
concerne le principe de l'indépendance de la Guinée-Bissau et
la question des lles du Cap-Vert,
serait maintenue au cours de la
seconde phase des pourpariers.
Le commandant Pires a déclaré
que ces négociations porteraient
également sur les lles du CapVert, « partie intégrante de la
République de Guinée-Bissau ».
Il à affirmé que pour le P.A.I.G.C.,
« autodétermination signifie indépendance », en réponse à une
question relative à la déclaration
faite mardi par le général Spinola,
dans laquelle celui-ci se prononcait pour l'autodétermination en
faveur des populations des colonies portugnises en Afrique.
Le chef de la délégation guinéenne a souligné que l'évolution
des rapports futurs entre le Portugal et la République de GuinéeBissau, que « cette évolution dépendait du Portugal ».

Il a enfin expliqué le choix
d'Alger pour la tenue de la
seconde phase des négociations en
déclarant que « ce choix s'imposait, car, a-t-il dit, la première
étape de ces négociations ayant eu
lieu dans un pays allié au Portugal, il était normal que la seconde
étape se déroule à Alger, qui foue
un rôle narticulier dans la lutte

LES POURPARLERS

gal, il était normal que la seconde étape se déroule à Alger, qui foue un rôle particulier dans la lutte de libération des peuples de l'Afrique.»

#### Allemagne fédérale

#### MM. GENSCHER ET SAUVAGNARGUES ONT EU UN ÉCHANGE DE VUES « AMICAL ET CONFIANT»

(De notre correspondant.)

Bonn. — Après la réunion des ministres des affaires étrangères des Neuf, mardi. au titre de la coopération politique, MM. Genscher et Sauvagnarques se sont retrouvés en tête à tête, mer-credi 12 mai, pour une réunion traditionnelle dans le cadre de la coopération franco-allemande. Selon toute apparence, la « lune

Selon toute apparence, la s'une de miel » entre Paris et Bonn. inaugurée par l'arrivée de M. Helmut Schmidt à la chancellerie fédérale et l'élection de M. Giscard d'Estaing, se pour suit. M. Genscher a indiqué que la réunion avait eu lieu adans une atmosphère amicale et confiante », et M. Sauragmagnes a méciés : atmosphère amicale et confiante », et M. Sauvagnargues a précisé : « Nous sommes très vite tombés d'accord sur tous les sujets que nous avons abordés ». Les deux ministres ont traité des problèmes liés à la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, problèmes déjà évoqués la veille, lors de la réunion des Neuf, de la préparation du conseil des ministres européens du 25 juin, ainsi que de la préparation du « sommet » franco-allemand p r é v u pour juillet.

Les deux ministres ont échangé leurs vues sur la déclaration atlantique, dont M. Genscher espère la publication à l'occasion de la conférence de l'OTAN, la semaine prochaîne à Ottaws. Les difficultés porteraient sur la mention de la « spécificité de la défense européenne » à laquelle tient la France, mais dont les Etats-Unis ne veulent pas entendre parler.

## **AFRIQUE**

LA CONFÉRENCE DE L'O.U.A. A MOGADISCIO

#### La démission du secrétaire général crée un malaise au sein de l'Organisation panafricaine

L'ouverture solemnelle de la raincrités blanches de l'Afrique nzième conférence des chefs australe. onsième conférence des chefs d'Etat de l'Organisation de l'unité africaine. -- mercredi 12 juin à Mogadiscio -- a révélé l'existence d'un malaise au sein de l'organisation panafricaine, malaise créé par la démission de M. Nzo Ekangaki de son poste de secrétaire

Mogadiscio (A.P.P... Renter, U.P.I.). — Après avoir porté mercredi à la présidence de l'Organisation panafricaine, le général Syad Barre, président de la République somalienne, les chefs d'Etat membres de l'O.U.A. présents à Mogadiscio devalent commencer jeudi leurs travaux proprement dits.

dits.

La veille, la succession de M. Nzo Ekangaki (Cameroun) a été publiquement évoquée par le général Gowon, mais n'a fait l'objet d'aucun commentaire en séance. Le président du Nigéria s'est borné à « accepter avec regret » la démission du secrétaire général de l'O.U.A. Aucun applaudissement n'a sahié les remerciements très brefs que le président, ments très brefs que le président en exercice a adressé au secrétaire général démissionnaire. Un certain embarras régnait manifeste-ment dans la salle de conférence lorsque cette affaire a été évo-

quée. Ces faits n'ont pas empêché le secrétaire général de présenter son rapport annuel d'une voix assurée mais sans conviction. Tou les observateurs ont pu constater que le président de la République du Cameroun avait quitté la salle lorsque M. Ekangaki a commencé son discours.

son discours.

M. Ekangaki a notamment exprimé « sa totale adhésion » à la demande formulée par le général Synd Barre de changer les structures de l'O.U.A. et de réviser la charte de l'Organisation « L'O.U.A. doit avoir une structure et une organisation plus appropriées, lui permettant de s'acquitter ejfectivement de ses jonctions, a déclaré M. Ekangaki. L'avenir de l'organisation est lié à la volonté des Etats membres de renjorcer désormais le secrétariat et d'en éliminer les contradictions structurelles », a conclu dictions structurelles », a concluie secrétaire général sortant.

Le successeur de M. Nzo Ekangaki sera probablement M. Mwanga, ministre des affaires étrangères de Zambie, les chefs d'Etat ayant manifesté leur unanimité sur cette candidature.

#### Trois résolutions à l'étude

sur cette candidature.

Une des résolutions que les chefs d'Etat vont avoir à examichefs d'Etat vont avoir à exami-ner invite le gouvernement de Lisbonne à a proclamer sans am-biguité qu'il reconnaît le droit inalienable des populations du Mozambique, de l'Angola, des lles du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau et du Sao-Tome à l'indépen-dance ». Un autre texte, après avoir pris note des conversations en cours entre les représentants du gou-vernement portugais et ceux des

entre les représentants du gouvernement portugais et ceux des
mouvements de libération, déclare : « l'O.U.A. invite les partles concernées à poursuipre les
pourparlers en nue de mettre fin
à bref délai aux conflits ».
Un troisième texte, enfin. condaume la Grande-Bretagne pour
ses « tractations clandestines »
avec les dirigeants de la Rhodésie.
l'Espagne pour le maintien de sa
domination sur les lles Canaries
et la France pour le soutien
apporté aux gouvernements des

#### Tchad RUPTURE DES RELATIONS DIPLOMATIQUES AVEC BONN

N'Djamena (A.F.P., Reuter.). — La République du Tchad a décidé, le mercredi 12 juin, de rompre sea relations diplomatiques avec la République fèdérale d'Alle-

nagne.

C'est parce que le gouvernement de Bonn a négocié directement avec les rebelles Toubbou la libération du Dr Christopher Staewen, enlevé le 21 avril dernier avec deux ressortissants français (le Monde des 25 avril ct 4 juin); que le gouvernement tchadlen a pris cette décision. En effet, le Dr Staewen, dont la femme fut tuée le jour du rapt, a été remis en liberté par les rebelles à l'insu des autorités de N'Djamena, et a quitté le Tchad par la Libye.

Un communiqué publié mer-credi soir à Fort-Lamy précise credi soir à Fort-Lamy précise notamment : a Le condié exécutif du Mouvement national 
pour la révolution culturelle et 
socials déplore certaines tractations et certaines indélicatesses 
des délégués allemands, 
MM. Franiz Wallner et Heiniz 
Wever, à l'occasion du départ 
clandestin pour l'Allemagne de 
M. Staeven. Whéré contre une M. Staewen, libéré, contre une M. Staewen, libéré, contre une rançon de 4 millions de jrancs, par Issene Habre (1), et prend la décision de rompre les rela-tions diplomatiques avec le gou-vernement de Bonn. »

(1) Le ravisseur des Européens.

# australe. Parmi les personnalités qui ont pris la parole devant les chefs d'Etat de l'O.U.A. figure M. Kurt Waldheim, secrétaire général de l'ONU, qui a notamment évoqué les événements dont l'Afrique portugaise est actuellement le cadre, en ces termes : « Ces événements sont encourageants mais je roudrais souligner deux points : d'abord, il importe que, conformément aux résolutions pertinentes des Nations unies, le Portugal reconnaisse sans évuivoque

mement aux resourions pertinentes des Nations untes, le Portugal reconnaisse sans équivoque l'indépendance de la Guinée-Bissau et accorde aux peuples de l'Angola, du Mozambique et des lies du Cap-Vert leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Ensuite, que le Portugal, à cet effet, entame des négociations avec les mouvements de libération intéressés. A cet égard, je suis heureux de savoir que divers contacts ont déjà été priset je voudrais apporter toute assistance qui serait requise en ce qui concerne de telles négociations. En fait, f'al été requis de le faire par l'Assemblée générale.

#### République Centrafricaine

#### LE GOUVERNEMENT DÉCIDE D'ARRÊTER L'EXPLOITATION

DE SON GISEMENT D'URANIUM

Réuni sous la présidence du général Jean-Bedel Bokussa, le 8 juin, à Bangui le gouvernement de la République Centrafricaine a décidé que la société d'exploitation des gisements d'uranium URBA cesserait ses activités. La société URBA (société d'uranium de Bakouma avait été créée en avril 1969 et son capital de 44 millions de franca était partagé entre la République Centrafricaine (20 %), le Commissariat français à l'énergie atomique (40 %) et la Compagnie française des minerais d'uranium (40 %).

Les gisements d'uranium de

Les gisements d'uranium de Bakoums contiennent, extime-t-on, environ 10 000 tonnes d'ura-nium métal. L'accord signé entre la France et la République Cen-trafricaine prévoyait la construction d'une usine proche du gise-ment capable de produire 500 tonnes d'uranium contenu par

Mais l'exploitation du gisement par la France ne fut jamais vraiment entreprise, à cause de difficultés techniques et de la mauvaise situation sur le marché mondial de l'uranium. Le gisement, en effet, se trouve dans une zone marécageuse et le mé-tal est mélé à des phosphates dont il faut le séparer par un tratement approprié. Finalement, l'usine de traitement ne fut pas construite.

En mai 1973, le général Bokassa signa alors une convention rela-tive à l'exploitation de ce gisetive à l'exploitation de ce gise-ment avec une société d'ingénieurs conseils, Agricola Metals Corpo-ration. Plus récemment, des contacts furent pris avec une so-ciété suisse, mais, à ce jour, le gisement reste inexploité. La dé-cision du gouvernement de la République Centrafricaine enté-rine, en définitive, un état de fait.

# de la doule

iconnaissam

11 - F 2 14 

. 、、生

y v

2000年2月1日

192470

7 🕏

- টুম্মুন্ত ১০ সংক্রিয়ে

----

SE

#### **PORTS** et TRANSPORTS MARITIMES EN **AFRIQUE NOIRE**

Un Numéro spécial du mensuel économique AFRIQUE-INDUSTRIE-INFRASTRUCTURES evec notomment les interviews

et les articles de : M. Félix Abouenou (Côte-d'Ivoire) ; Cet Brun, socrétaire de l'OTRAMA : M. Charles Gomis, président de la Fédaration maritime de Côted'Ivoire ; M. Philippe Meffre, délégué permanent de la COWAC; M. Jean-François N'Toutourne (Gabon); M. Philippe Poirier d'Ange d'Orsay, délégué général du Comité cen-tral des Armeteurs de France; M. Tristan Vieljeux, P.-D.G. de la Société Navale Chargeurs Dalmes-Vieljeux.

Au sommaire du même numero: Une interview de M. Issa Diop, président de l'Assemblée permanente des chambres de commerce africaines, française, malgache et mauricienne. En vente au journal (10 F) 11, rue de Téhéran, 75098 Paris 622-12-59 - C.C.P. Paris 24,021-81

# tout pour que la paix revienne dans l'outre-mer portugais. Nous sommes ouverts à toutes les posi-tions justes, humaines, sur la base du respect de la volonté souve-raine du peuple, de tous les peu-ples de tous nos territoires.

Nous ne sommes pas disposés à trahir au profit de faux Portu-

#### Pays - Bas

#### La Haye s'efforce de rassurer l'OTAN sur ses projets de réorganisation militaire

Correspondance

Amsterdam. — Le ministre néerlandais de la défense, M. Vredeling, devrait faire savoir, vendredi 14 juin, à l'OTAN, au cours de la réunion semestrielle de ses quinze collègues à Bruxelles, que les Pays-Bas ne diminueront pas le nombre de leurs troupes tant que les discussions de Vienne sur la réduction des forres n'auront pas abouti. Le muvernement de la reduction des fores n'auront pas abouti. Le gouvernement de La Haye avait annoncé, il y a quelque temps, son intention de diminuer son effort militaire au sein de l'OTAN de 15 millions de florins (28 millions de francs) pendant les quatre années à vert le la content prévait poète par le la content par la con pendant les quatre années a venir. Le projet prévoyait notamment la suppression de deux brigades de l'armée de terre churgées de défendre une partie de la fron-tière entre les deux Allemagnes et le transfert à la Bundeswehr de deux escadrilles de Starfigh-ters, étant donné que la R.F.A. dispose déjà de quatorze esca-drilles du même type.

Le premier ministre neerlan-dais, M. Den Uyl, soutenu par une large fraction du parti traune large fraction du parti tra-vailliste, estimait que la réduc-tion des dépenses militaires ne risquait pas de diminuer la « puis-sance de frappe » de l'armée, car il s'agissait surtout de mieur organiser et de rationaliser la distribution des tâches dans les pays membres de l'OTAN. Ces arguments n'ont guère été sulvis par les partenaires de la Hol-lande dans l'organisation atlanminde dans l'organisation attan-tique : le gouvernement de Bonn, notamment, y a été peu sensible. Durant la dernière réunion du groupe de planification nucléaire, à Bergen en Norvège, où M. Vrea Bergen en Norvege, où M. Vre-deling a eu un long tête-à-tête a vec son collègue américain, M. Schlesinger, le ministre néer-landais de la défense avait pu constater que les projets de son gouvernement seraient fort mal

accuellis vendredi à Bruxelles. Une telle opposition de la part des principaux pays de l'OTAN risque fort de poser des problèmes de politique intérieure aux Pays-Bas. Les ministres confessionnels, aiusi que M. Vredeling et le ministre des affaires étrangères, M. Van der Stoel (tous les deux socialistes) ne veulent pas entendre parier d'une réduction s'unintérine » de la réduction « unitatérale » de la participation néerlandaise au cas où l'OTAN s'opposerait, comme il est probable, au projet de

« Nous critiquons la France a Nous critiquons la France de ne pas toujours respecter les accords de la Communauté euro-péenne, nous ne pouvons pas jairs la même chose vis-à-vis de l'OTAN. Nous perdrions notre crédibilité en matière de poli-tique étrangère », dit-on dans les milieux confessionnels à La Haye

La Haye. Manifestement, M. Vredeling va tenter de rassurer ses parte-naires de l'OTAN. Ces assu-rances peuvent être considérées comme une concession de la part du premier ministre, M. Den

#### ALBANIE

deux semaines\_1655 P

(transport en aylon)

départs : 2:7 - 16.7 - 30.7 et 13.8

Libair

17 rue de Turbigo - PARIS 2e Tél. 231.97.94 et 508.06.60 Corr.Lic. A 669

## M. Gilstrup, soutenu par sea troupes, s'était prononcé contre la levée de l'immunité, arguant que les faits qu'on lui reprochait n'avaient aucun fondement juridique sérieux et que l'enquête menée contre lui depuis plus de

#### Irlande DÉCOUVERTE D'UN DÉPOT D'ARMES A BELFAST

fraudes fiscales.

L'armée britannique a découvert le mercredi 12 juin, dans deux salies de réunion de l'ordre d'Orange du quartier protestant de Sankill, à Belfast, l'un des plus importants dépôts d'armes clandestins mis au jour en Irlande du Nord depuis 1969. Il s'agit de fusils, de platolets, d'obus de mortier et de gremades, ainsi que des éléments d'un hôpital de campagne. D'autre part, à Dugannon, dans le comté de Tyrone, six hommes armés qui s'apprétalent à prendre la fuite à bord d'une voiture ont été arrêtés par une patrouille militaire.

A Dublin, la police irlandalse a

patrounie mintaire.

A Dublin, la police irlandaise a arrèté neuf hommes soupconnés d'appartenir à l'IRA et d'avoir participé en « uniforme » aux o b sè q u e s « militaires » faites dimanche au gréviste de la faim Michael Gaughan.

En Angleterre, le Père Michael Connolly, qui a été suspendu mardi par l'évêque de Birmingham pour avoir fait l'éloge funèbre de Michael Gaughan, a amoncé qu'il allait faire appel à annonce qu'il aliait faire appel a Rome, a comme saint Paul, pour obtenir un juste procès a.

Par ailleurs, selon des informatins recueillies à Belfast par le quot i dien londonien Evening News, le consul honoraire d'Aliemagne fédérale, M. Thomas Niedermayer, qui a disparu en décembre 1873, aurait été tué par un commando a marginal de un commando a marginal » de l'IRA a provisoire » après le refus du gouvernement britannique de négocier sa libération contre le transfert des sœurs Price en Irlande du Nord. — (A.F.P., A.P., Penter l

Copenhague. — Par 134 voix trois ans n'était pas encore ache-ontre 29 et 2 abstentions, le Par-vée (les quatorze policiers qui s'en occupent n'ont pas encore fini de dépouiller tous les documents dont ils disposent). De surcroft, M. Glistrup estime qu'on lui fait un pro-ces politique parce qu'il a eu le courage de dénoncer ouvertement les failles d'un système fiscal dont profitaient sans l'avouer trop de

Copenhague. — Par 134 voix contre 29 et 2 abstentions, le Parlement danois a levé, mercredi 12 juin. l'immunité parlementaire de M. Mogens Glistrup, fondateur du Farti du progrès (pour l'abolition de l'impôt sur le revenu), deuxième formation du pays depuis décembre dernier, et qui dispose de vingt-huit députés au Folketing. M. Glistrup va être assigné par l'Etat devant les tribunaux pour répondre de diverses fraudes fiscales. gens. En raison de la complexité du En raison de la complexité du dossier, le procès, même à raison de plusieurs séances par semaine, auxquelles l'accusé sera naturellement, obligé d'assister, pourrait durer de deux à quatre ans. Il en coûtera à l'Etat dans les 30 millions de couronnes (25 millions de francs). Il est reproché à M. Glistrup d'avoir privé le fisc de 2 à 4 millions de couronnes (1,5 million à 3 millions de francs) depuis 1963.

1963.

L'affaire suscite en tout cas des remous. Il est notamment assez fâcheux que la demande de levée de l'immunité soit parvenue au Pariement deux jours après que M. Glistrup eut sauvé, en l'appuyant, l'existence du gouvernement minoritaire libéral en place (le Monde du 17 mai).

Sans doute, beaucoup des amis et des ennemis du fondateur du Parti du progrès espèrent-ils que ce dernier démissionnera de son mandat pour se consacrer entièrement à sa défense. Mais il semble fort peu probable que cet homme combatif, que rien ne semblait arrêter, se résigne à une solution de ce genre.— C. O.

#### *A TRAVERS LE MONDE*

#### Colombie

 LES GUERILLEROS DES FARC (Forces armées révolu-tionnaires colombiennes), ont conduit le lundi 10 juin une opération spectaculaire dans la ville de Lageciras, cinq mille habitants, située à trois cent cinquante kilomètres au sud de Bogota. Cent cinquante rede Bogota. Cent cinquante re-belles ont tenu la ville pendant trois heures, pillé des maga-sins, une banque, libéré vingt-nuit prisunniers et harangue la population. L'armée s'étant lancée à leur poursuite, ils out tué quatre militaires et blessé a pilete d'un bélicontère. Dans le pliote d'un hélicoptère. Deux guérilleros ont trouvé la mort. À la suite de ce raid, les autorités de Bogota ont envoyé deux bataillons, et une nouvelle opération a su lieu mardi. La dernière attaque de ce genre svalt eu lieu en mai 1973, et l'on estimait depuis

que les FARC avaient été

désorganisées par la répres-

sion. -- (A.F.P.)

#### Italie

JULIUS EVOLA idéologue de l'extrême droite italienne, vient de mourn, à l'âge de soixantede mourr, a lage de sorante-seize ans. Ami de Mussolini, il avait écrit un certain nombre d'ouvrages contenant des théories racistes et déve-loppant des thèmes politiques et religieux ultra-conserva-trices. — (UPI.)

Mozambique DE GRAVES DESORDRES qui ont permis l'évasion d'une centaine de détenus se sont produits mardi 11 juin à la prison Comarca de Lourenço-Marques. Trente des cent fu-gidis ont été repris par la police militaire. D'autre part, selon une commission d'en-quête constituée par le parti détrocrate du Morambique su démocrate du Mozambique, au moins neuf cents détenus au-raient trouvé la mort dans les prisons mozambicaines au cours des huit dernières an-nées. — (A.F.P.)

# e Monde

#### PRÉSENTÉ PAR PHILIPPE DE ROTHSCHILD

### «LA RÉSISTANCE ET SES POÈTES», de Pierre Seghers

OUVRAGE de Pierre Seghere intitulé la Résistance et ses poètes est si considérable qu'il cesse d'être d'encre et de papier. Il se place au niveau du monument. peul-être le plus grand que l'on puisse construire, fait de la chair sure où alle fut crucifiée. Jamais ne sera mieux évoqué, jamais ne sera mieux écrit le temps de la révolte contre la pire des calamités : la défaite et l'occupation (1).

Pierre Seghers, ce doux passionné. dans une mêlée de rugby, fut, dès la première minute, un indomptable de la Résistance. Action multiple. Surtout publier, encourager, protéger les écrivains qui n'avaient que le allence pour se battre. Il en résulte cette anthologie. Où Seghers Où il tisse à travers nombre de poèmes connus ou inconnus la vie des heures eourdes, le portrait de ces hommes et femmes martyrs.

(1) Edition Seghers, 660 p., 49.50 france.

Mp/Cucos

Comercial colo

; , **5**59<sub>4</sub>, ,

\$ 10 mg

éditeur aussi, il connaît ses trères en poésie mieux que quiconque. Il nous restituent le mieux la couleur. fodeur d'un lit ou d'un chamier. Ordonnance de mots jaillis de la misère, dont le marbre accepte la gravure. Comment ne pas lui savoir gré de mettre en bonnes pages ces heures de l'étouffement ? Où le sang et la rage écrivaient. Mais sur des feuillets qui suivaient des chemins étroits,

Ceux de Londres (dont je suls) furent les premiers à mettre au grand jour cette poésie de l'occupation. Les hommes de lettres anglais étaient comme des affamés de la France. Tel que l'a dit le grand critique anglais Raymond Mortimer (article reproduit par Seghers) : - La France, depuis juin 1940, nous est devenue — pour un temps — aussi distante. aussi impénétrable que le Tibet. Cette perte nous fait éprouver le sentiment que la moitié de l'Angleterre a été submergée par la mer... » Et Raymond Mortimer ajoute : « C'est

gne du moral et de l'Intelligence de le France éternelle nous scrutons avec une émotion particulière les textes clandestins, et nous sommes saisis de stupétaction, d'émarveillement devant l'adresse, l'opiniâtreté, l'audace avec lesquelles sont surmontées les difficultés d'une telle entreprise. » Le travail - compliation comme

tés — de Pierre Seghere me paraît devoir retenir l'attention des lecteurs de tous âges. Autant de ceux qui ont survécu au séisme 1940-1945 que de ceux qui ne « l »' ont pas vécu. Toutefols, je le pressens entendu de façon très différente par les uns et par les autres. Pour les jeunes, ce ne saurait être, me semble-t-il, le récit du vieux grognard qui sasse et ressasse l'instant de toule sa vie. La démarche de Seghers est celle de l'homme qui ne s'intéresse pas à la bravache d'occasion, à l'hérolsme du geste avengle, inconscient. La valeur de ce livre, c'est celle d'une humanité en lutte constante pour survivre, où tout se transforme en acte hon série. Lin sous-état de l'héroisme qui

L'œuvre est bien plus qu'une anthologie. A chaque page, à chaque ligne, Seghers est là. Vibrant, il commente. Il vit la vie de ses poètes. Il les situe, les explique, les met en vedette, les accom pagne. Chaque poème est en situation. Se place par rapport à un événement, un état, une condiune · manaca, une terreur.

renzīt à chaque instant.

#### La voix d'Aragon

A ces lignes je voudrais ajouter un hommage, hommage de l'homme que j'étais au poète Aragon, le maître de cette littérature clandestine qui avec Vercors fut pendant la guerre le plus entendu hors de

Le Crève-cœur surgissent dans ce Londres en ruine et en battledress, quel événement i Reçu par Raymond Mortimer, publié par André Labarthe, ainsi commenté par Cyril Connolly : « Le voyage de ce petit ouvrage de papier vers le pays qui peut ouvertement l'imprimer nous paraît aussi mireculeux que la poliinisation d'une orchidée... Ce cri venu du cœur mettait fin à un isciement pire au'un « crève-cœur »...

(Lire la suite page 17.)

#### ALAIN BOSQUET

#### Une dérision fervente

α Notes pour un pluriel », poèmes. Gallimard, 117 pages, 00 F. « L'Amour bourgeois », roman. Gallimard, 117 pages, 21 F.

HEZ Alain Bosquet, le ro-mancier (« les Petites Éter-nités », « les Tigrus de po-pier », « Chicogo, oignon sau-vage », etc., et, aujourd'hui, « l'Amour bourgeois »), l'essayiste qui a écrit des formules frappantes à propos de Whitman, de Marcel Arland, de Saint-John Perse et de tant d'autres, le traducteur (Vasko Popa, Lawrence Durrell, etc.), le critique de poésie, d'art, tou- albanais, grec, etc.,

Le poète du «il», du «tu»

Cette œuvre, qui débuta à la pourtant fraternelle, chaleureuse, à lumière du surréalisme — jeune écrivain alors, Bosquet rencontra aux Etats-Unis les surréalistes qui avaient fui l' « ordre nazi ». témoignaît en ce temps-là d'une certaine confiance envers le langage, d'un goût prononcé pour la métaphore, la métamorphose des règnes. On a pu, à juste titre, parler à son sujet d'un < surréalisme cosmique ». La ferveur, l'époque ogitée, la jeunesse et le verbe s'épousaient en chonts fulgurants, hantés de planètes, d'astres, de song, de violences et de noces mul-

Puis, avec Hiroshima, et quelques autres malheurs de l'aventure humaine, le doute, l'angoisse, en germe déjà chez cet homme qui se déclare « métèque », allaient éclater. L'œuvre se place dorénavant sous la lumière de la dérision, d'une « dérision fervente ». Mutation qui devait entraîner des remises en question, de perpétuels aveux provocants aussitôt déminés par la fameuse bouffée de dérision, des retus marginaux, des protestations furieuses contre l'ordre établi... au niveau de la lune...

Sans tomber jamais dans le laborieux exercice de laboratoire, la poésie de Bosquet n'a plus cessé de se fonder sur une réflexion intense nourrie de philosophie, de science des mots, de textes cosmogoniques. - Des recueils tels que Quatre Testaments et Autres oublier le poète qu'il est d'abord et avant tout.

Depuis trente bonnes années, depuis le temps de « l'Image impardonnable », de « Syncopes », ce poète o creusé son sillon, affirmé son identité. Autourd'hui son couvre retient l'attention la plus large des étudiants en mal de thèse et des maisons d'édition étrangères qui la publient en anglais, italien, roumain, serbo-croate,

du « nous »

travers les chemins de l'absurde. Aujourd'hui « Notes pour un pluriel » complète ce qu'il faut bien nommer une trilogie dont les deux autres versants sont « Cent Notes pour une solitude » et « Notes pour un amour ». Après le a il » des « Cent Notes » et le « tu » de « Pour un amour ». Aloin Bosquet renoue avec le « nous » et le « vous ». Si le « il » morquait la distance, cernaît à la fois le désert de l'espace et celui de la parole, à partir desquels le poète devait sans cesse se réinventer, si le « tu » ressuscitoit le dialogue, un «dialogue à une voix», « nous » et le « vous » actuels attestent bien que « les tribus des mots sont les mots de la tribu »

autont qu'exaltée : « Mourir beaucoup pour faire place à l'oxygène, à la belette, au nuage rieur, au soleil, au moustique, à la patènce. au velours bleu,

et que « toute parole est conto-

mination éblouie ». Une solidarité

s'exprime ici, certes, mois méfionte

plus compétents que nous. L'homme, ce couchemar de la

Dans ce nouveau recueil, où « le soleil à son tour se conteste », où hurle « la mémoire, eczéma », où opprofondir cette marche lucide et poète cherche un matin harmonieux

jours aux aguets pour repérer les entre les rafales des révélations créations importantes du siècle et de la planète, ne doivent pas faire plaintes de la planète lézardée, et la foule des visages réels, il convient d'entendre par-delà la rage et la torsion des mots, une voix humaine qui avoue simplement que « nous vivons pour l'échange ».

> Cette fameuse dérision, Bosquet l'exprime, « l'imprime » dans une pôte plus épaisse, lorsqu'il se consacre à la prose. « L'Amour bourgeois » fera grincer des dents. Cet amour, qui n'a rien à voir avec « l'amour romantique », « l'amour vache », « l'amour tragique », « l'amour platonique », est celui qui lie les deux heros : lui, un au-teur dramatique plutôt connu ; elle, épouse d'un homme riche, gâtée, capricieuse, incohérente. Ils vont jouer à éprouver le coup de foudre, à se prendre, à se détacher, à se reprendre, à se quitter.

 L'Amour bourgeois > peine un roman, et c'est tant micux Le canevas est assez flou pour permettre à l'auteur, sous le masque de ces personnages, de protéres quelques-uns de ces aphorismes moqueurs qui lui viennent aux lèvres au spectacle du monde, de tracer des portraits au vitrial, de brocarder les mœurs, de s'abandonner au jeu de massacre.

Mais la sensualité ne tue pas l'angoisse. Le ver est dans le fruit. Une épaule de femme ne masque pas la montagne d'ombre. Puisque « l'amour est un sépulcre où l'on se couche à deux », épigraphe du livre, empruntée à Charles Guérin, il ne reste plus à l'héroine, au héros et à leur créateur, qu'à tenter d'épingler, papillon mort, au marbre éteint des mots, cet amour bourgeois et délicatement tragique.

ANDRÉ LAUDE.

Lire page 19

DEUX INÉDITS **DE GEORGES** BATAILLE

#### La connaissance de la douleur **CARLO EMILIO** "Le plus beau chant que l'Italie ait laissé fuser depuis Leopardi.' ottî - Le Nouvel Observate "Un des tempéraments littéraires les plus époustoufiants du siècle." Dominique Fernandez - L'Expres Traduit de l'Italien par L. Bonalumi et Wahl - Un vol. 272 pages 31 F

## L'avenir n'est plus ce qu'il était!

## «AU PLAISIR DE DIEU», de Jean d'Ormesson

Malgré des options opposées durant la guerre d'Espagne et l'occupation allemande, le cousin marxiste et le cousin fasciste se retrouvent avec le narrateur autour de la table de pierre, dans la même admiration du château. des musées italiens, de la littérature, du grand-pere et des jolies nièces. A la libération, on fait l'union sacrée pour obtenir de de Gaulle la grâce du seul parent qui ait collaboré jusqu'au bout et qui se trouve n'être - la providence des romanciers fait bien les choses — qu'une « pièce rapportée », de surcroit fils de l'ancien intendant du domaine.

Même s'ils sombrent dans le showbusiness, la drogue ou la violence aveugle, les derniers descendants des années 70 le font avec un éclat qui continue de les distinguer de la masse et, empêche leur chroniqueur, malgre la dispersion des biens et des per-sonnes, de désespèrer tout à fait de la mentalité du clan.

ERTES, le château a été vendu. Il n'est plus question de regarder ses tours roses entrer dans la nuit d'été ni de s'y réveiller au bruit rien de plus triste. »

rieux, loin même d'en sourire, il s'attendrit sur ses ridicules et justifie ses pires défauts. Après tout, il faut juger il y avait du cœur à traiter les domestiques comme on la faisait au Plessis, pulsqu'on leur prenait fraternellement la main quand ils mouraient. Il y

avait de la sagesse à se méfier des socialistes, selon lui, et des divorcés, à classer les étrangers selon leur callure s ou la façon de dire : c Merci mon ami! » D'ailleurs, les humbles les aimaient ainsi — chacun à sa place - et les snobs rêvaient de leur ressembler : il y a bien une raison

faits vrais et symptomatiques — tels les mots du grand-père trouvant « un peu désordre » le défilé de la libération ou demandant, à l'agonie, si on a mis « de la paille dans la rue » — en

#### -Par-Bertrand Poirot-Delpech

disent plus long que toutes les théories, le narrateur délaisse le roman pour l'essai. Avec une insistance qu'explique, sans toujours l'excuser, l'envie de prolonger ses adieux, il expose ses vues personnelles sur toutes choses.

ERTAINES de ces opinions por-tent leur date et forment document sur l'idéologie aristocratique du début du siècle : la crainte du suffrage universel et des enseignants, l'accointance naturelle avec les gardiens de l'ordre, les distances prises avec Dieu à mesure que son plaisir favorable aux nobles le cède au ∢plaisir du peuple », la religion de la famille. le mépris vichyssois du bonheur, le culte des amours contra-

Mais d'autres convictions se donnent comme valables pour anjourd'hui, et même demain. « Les idées ne sont pas grand-chose, le mode de vie est tout »; a ce qui fait l'histoire, c'est la famille,

la race, le milieu et le temps ». L'art moderne a tort de « représenter un monde uniformément sinistre », et de préférer la « révolution à l'analyse de sentiments et Marz à Racine », encore que « l'amour soit du côté de la révolution n.

De Freud et de Marx, à mi il revient sans cesse comme aux fondateurs de la modernité, donc aux responsables de son propre déclin, le premier semble le plus l'irriter, en ce qu'il offense les bonnes manières : « l'histoire nous modifie plus que nos années de nour-rice»; « je préfère être victime de la bourgeoisie ou de la classe ouvrière que de ragots de nourrice, de l'histoire que de la sexualité ».

Il n'empêche que la « montée irré-sistible du socialisme » est restée la grande peur des siens depuis qu'en-fants ils regardaient sous leur lit pour voir si Lénine ne s'y cachait pas avec un couteau entre les dents, et depuis que de « mauvais bergers » tel le parti socialiste — ce « parti de droite » ont arraché le peuple aux délices de la soumission feodale. Seule consolation face au péril rouge : que « tout passe», que le neveu gauchiste se retrouve finalement plus près du grand-père humaniste que de son père stalinien, que « tout se transforme toujours et rien ne change jamais».

lire ce qu'il écrit comme jour-A naliste en pourrait penser que l'auteur diverge à peine de son narrateur et plaide à travers lui. N'étalent l'écart de vingt ans entre eux et le recul amusé dont s'accompagne chaque adhésion. «On nous croyait hautains, nous n'étions que timides »; a nous étions pharisiens, mais il v avait de l'héroisme à l'être».

Car tels sont la marque et le charme de Jean d'Ormesson : la conciliation des contraires par le dédoublement, l'affabulation, le jeu. Thierry Maulnier ne s'y est pas trompé en saluant sous la Coupole son art de « se dérober à notre prise et de donner le change ».

Son irrévèrence envers les siens serait une « marque de l'ajjection », sa lucidité un « visage de l'élégance ». Ni pour, ni contre — ces mots barbares ; des deux côtés à la fois, icl et là, Arlequin, romancier en somme.

Le seul rôle que l'auteur ne sache pas contrefaire est celui de la cons-cience malheureuse. Il a trop le goût du bonheur pour cela, et le sens d'une certaine hiérarchie naturelle. Délà les nouveaux riches des Illusions de la mer lui semblaient justifiés dans leur décadence tapageuse. Est-il d'ailleurs si convaincu que l'aristocratie ait jeté ses derniers feux ? La dire perdue, n'est-ce pas une façon de conjurer le sort, et depuis toujours? Saint-Simon et Tocqueville, déjà, se croyaient les derniers de la race.

a Des décapités qui marchent par habitude s, ironisait Drieu : pourquoi perdraient-ils parelle habitude, depuis temps ? Ne sont-ils pas assurés d'une espèce de « placidité immémo-riale », comme le dit Proust des Guermantes? N'est-ce pas la consécration, et un gage d'éternité, que de voir fleu-rir la particule sur les avions, les produits de luxe, les magazines, les feuilletons télévisés et les réussites

)

TL est vrai que l'élite ne se connaît que minoritaire et distante. Que la Révolution ait fait trente-quatre millions de nobles, comme le dit Michelet, c'est trop pour se sentir encore privilégié. Mais enfin, treize millions de voix et quelques, c'est tou-jours bon à prendre les soirs de menace, quand le vieux coup des « mau-vals bergers » a failli ne plus prendre, et ça n'empêche pas de se retrouver lendemain entre châtelains.

On ne peut vraiment pas dire, en effet, que le sort des nobles ait empiré sous la V° République, que le pouvoir, les honneurs et l'argent leur échappent de plus en plus, que le € plaisir de Dien » leur soit si contraire...

Soit : il manque la table de pierre du Plessis et l'irrattrapable douceur des étés perdus. Mais ne jouons pas les enfants gâtés et, pour le bonheur de se souvenir, il reste toujours le talent tendre et loueur de Jean d'Ormesson.

(1) Gallimard. 476 pages, 38 F. (2) Cf. la France noble, de F. de Negroni, le Seuil.

feignant de l'organiser, comme Cocteau les mystères, et en rivalisant de fantaisie avec l'histoire. Après le temple baroque élevé à la Gloire de l'Empire imaginaire d'Alexis (et de l'érudition sorbonnarde), voici, à l'ombre et comme en consolation d'un château perdu, la chronique romancée d'une famille du passé, telle que le Plaisir de Dieu, c'est sa devise, l'a jetée dans l'avenir du XXº siècle (1). · Ecrite à soixante-dix ans par un de ses principaux témoins, cette chronique n'est ni une revue des bouleversements collectifs de 1900 à

EAN d'Ormesson met dans les mots et les livres le même espoir

que ses ancètres dans les pierres

et les châteaux : arrêter le temps en

nos jours ni une monographie de tribu à la manière des Thibault ou des Boussardel, mais un mélange des deux, la preuve vivante qu'elles se fondent en un seul « signe des temps ». comme les risques de guerre et de mésalliance se partageaient à égalité les propos d'après-diner. l'été, autour de la table de pierre du parc. Un peu de Munich entre une rougeole, un baiser de cousine et une première chemise : telle est la vraie perspective des souvenirs, la juste saveur des

HEZ les châtelains du Plessislez-Vaudreuil (Haute - Sarthe) s'ajoute, depuis deux siècles, le chagrin fier des souverains en exil. Malgré l'alliance du conventionnel Michault de la Somme et de ses des-cendants affairistes — Turelure de ces Courontaine, — il n'a pas plu à Dieu que la vieille lignée issue des croisades retrouve au XIX siècle son rôle d'avant 1789. Elle ne peut plus regner qu'en se reniant, survivre dans la chronique qu'en la défrayant, en offrant aux nouveaux nobles que sont les artistes diners, modèles et bons mots.

C'est à ce sauvetage par l'encanaillement que se dévouent avec panache la proustienne tante Gabrielle, dont le salon de la rue de Varenne inspire celui des Guermantes avant d'accueillir Dali, Sachs et Picabia, puis la fitzgeraldienne tante Ursula, dont les frasques suicidaires donnent le ton à la débauche hagarde des années 30.

L'approche de la guerre assagit et ressoude la génération suivante.

#### Le «mal de René»

\* PINTADES, de René Ehul Bourgois, 125 pages, 20,35 P.

ABITUE des longues distances, René Ehm donne, cette fois, dans le bret, le laconique. Voici e Pinterior dans le bref, le laconique. Voici « Pintades », qut se parcourt en quelques foulées. Curieux livre, qui avoue, d'emblée, ce qu'il est : un moyen de gagner 900 000 F légers. Manière de dire que l'écrivain ne navigue pas dans le ciel des idées, ni dans la galaxie des sentiments, mais qu'il vend son temps, comme son voisin tourneur ou fraiseur.

Hammage ironique à André Gide — mals pas seulement ironique, — ce livre retrace une enquête, menée par Ehni sur le thème : Tu as lu « Paludes » ? On s'inquiétera peu du résultat. Le propos d'Ehm, malgré les apparences, n'est pas de savoir si Gide survit ou non. « Paludes » n'est que l'accasion de s'offrir un déjeuner d'âme, de s'essayer à écrire — sur le mode dérisoire, mais pas seulement dérisoire — une petite musique française, une de ces joliesses qui se dégustent à la ville. Sotie, satire des mœurs, « Pintodes » s'avoue, aussi, comme un croquis de l'auteur. Sous l'allure frivole de ce journal d'une vie quotidienne; Ehni laisse voir son déchirement entre deux cultures, deux langages. Le langage sophistiqué, les subtilités décadentes qui ont cours à Babylone, et le parler qu'il employait dans son village d'Alsace. Partagé entre un monde paysan, dont il pressent la mort, et ce monde de la ville, qui le foscinait, enfant, qui le séduit encore, mais qui, dit-il, l'a « refalt », sinon détait, il évoque, de sa façon narquoise, le « mai de René ».

--- Ou'est-ce que tu as, tu es pâle ?

- J'ai peur de mourir avant d'avoir terminé « Pintades ».

FRANÇOIS BOTT:

#### DE GÉRARD DE NERVAL A PAUL ÉLUARD

### L'écriture et le désir

\* LA POETIQUE DU DESIR, de Jean Starobinski. - Il laur déchit-Raymond Jean. Le Scull, 430 pages, 48 F.

A POÉTIQUE DU DESIR. Le litre que Raymond Jean donne à ses lectures de quatre poétes - Nerval, Eautréamont, Apollinaire, Eluard, est un beau titre. El l'on s'étonne qu'il n'ait pas encore été pris tant semble s'y résumer constitution même de toute œuvre forte. La rapport des termes doit s'entendre dans les deux sens, sub-jectif at objectif. Subjectif, c'est la torce génératrice du désir, sans laquelle il n'y surait pas d'œuvre, le sentiment d'un manque vécu « biologiquement - par un homme. Objectif, c'est la production de la forme du désir par l'écriture, une forme pleine et infiniment lisible où prècisément lecteurs nous investissons à notre tour notre propre desir.

Ge mot est aujourd'hui un des mots de passe les plus communs pour interroger les œuvres d'art Raymond Jean ne l'ignore pas, at dans une préface acrupuleuse, il rappelle quel est l'état actuel de la lecture critique il reconnaît aussi ses det-

trer dans l'œuvre la nature spécitique d'un déstr, d'un pouvoir (d'un céniel our a cherché à s'atteindre lui-même et à s'attester en donnant naissance à l'œuvre. Des lignes comme celles-ci, prises à la Relation critique, ont permis à Raymond Jean de mieux concevoir la raison profonde de l'attirance qu'exerçalent sur lui des poètes très différents les uns des autres et de percevoir entre eux une affinité secrète. Diverses, leurs cauvres ont un point commun : leur « signifie », c'est le désir; en elles le désir est au

Où sinon dans le texte lui-même saisir ce travail du désir ? Il n'y a ose chez Raymond Jean comme chez Sartre interprétant Baudeleire. le souci de repérer un traumatisme originel. Si le désir est « l'intention fondamentale de tout acte d'écriture ., il ne se laisse approcher que dans cal acte d'écriture Aussi l'analyse, et c'est en cela qu'elle est préfinalement, englobante

On se persuade en effet que le

Ce mort -

a la vie dure

\* L'HOMME QUI MOURUT

ICHEL BAR-ZOHAR esi

DEUX FOIS, de Michel Bar-Zohar, Fayard, 266 pages, 32 F.

M surrou connu par la pu-

documents : Sucz altra-tecret, Ben

Gostron la prophete arme, les

l'engents. l'at risque ma oue, etc.,

dans lesquels il révélau les dessous du contiu su Proché-Orient et les

jeux des esprous II n'est dont pas

surprenant que sa connaissance des

services secrets israéliens lui offre

une matière propre à exerter l'ama-

Aujourd'hui, deux aus antès 4

Trosserne Verste. Il public son second roman : P Homme qui mon-

rss deux jou. Des les premières

pages, on distingue l'œuvee d'un

professionnel », rant per la

composition du récit que par la

manière dons sons décries les ser-

vices américais et britandiques on

le tameux K.G.B. Tous commence

départ pour un puzzle. lett Sam-

dets, l'envoyé special de la C.I.A.

vs alors nous entraîner d'un contr-

gent à l'autre — de l'Amèraque

à l'Europe, - d'ane île a l'autre

- d'Hairi en Grande-Breisgne. -

d'une colline notre consacree aux

sacrifices du « Baron Samedi »

à la grassille d'un peut conecière

anglars. Comme le récir est aussi

interrompu par des rerours en ar-

rière, l'amateur est tenu en baleine

juaqu'à la chure -- en due plus

serair trahit l'auteut et le lecteur

de la C.I.A., est-al un personnan

un peu schemarisé. Ce pe sons

one ser étain d'âme qui encom-

breut le récit. De meme, répeter

que le K.G.B est bien méchani ne

suffit pas pour persuader que les

services rivaux sont peuples de

concerne la C.I.A. Au-delà de ces

réserves, il reste un livre solidement

charpente et qui laisse à bout de

BERNARD ALLIQT,

souffle... deux tou pluide qu'une

Sans doute lett Saunders, l'agent

par Raymond Jean est celui qu'il nous propose Chez Nerval la modalité particulière du désir serait une à des lectures nouvelles, et toujours remontée contre le temps, chez Lautréamont l'articulation d'une prodigleuse tantasmatique sexuelle. Pour Apollinaire, le désir est catte - grande force - qui aboutit à une érotique généralisée ; Chez Eluard il se manifeste en une vertigineuse appétence du regard s'accomplissant en désir de parole.

Si l'on ne conteste pas la justesse Intuitive de ces propositions, peut-être reprochera-t-on à Raymond Jean d'avoir usé ensemble de méthodes critiques diverses : thématique, anahistoire des faits sociaux, etc. Attenni à ne rien pardre de la violence d'un texte, de son effet sur sa sensibilité. c'est vrai qu'il ne respecte pes les frontières des terrains de chasse méthodologiques. Sa lecture est une lecture à la première personne. Plus que de théorie il me semble soucieux de ce qu'il appelle joliment dans son analyse des lettres d'Apolitinaire à Lou, une « éro-

tique de la communication ». Nous pouvons regretter, par exemple. qu'à propos des jeux de mots d'Eluard il n'alt pas été plus loin dans le décryptage de leurs « rap-ports avec l'inconscient »; regretter que les rapports de l'œuvre avec l'idéologie ne soient qu'effleurés, prudemment, et qu'on ne trouve la littérature, Critique, mais aussi guèra los de . politique du dégir .... romancier des drames ou des injus-Cas regrets ne se font jour que parce que Raymond Jean nous entraîne avec lui dans une lecture pelle qu'il tient l'écfiture pour une active. Au terme de son étude sur Nerval - de beaucoup la plus longue du volume, - il écrit : - Auréhe n'est ni un monument ni un cheld'œuvre : simplement un récit qui,

nchesse textuelle, invite sans casse plus créatrices de sens. - Constatation qui confirme le principe posé nettement des la début « que la notion de désir ne contredise pas celle du travail reste en délinitive la découverte la plus positive que nous aurons faite. Toute réliexion eur la liitérature devrait, nous semble-t-il, y ramener ».

Cette affirmation est une réponse aux questions qui sous-tendent l'ouvrage : Qu'est-ce que la littérature? De quelles profondeurs procêde-t-sile et quelle est sa fin ? En quoi fait-elle notre profit ? On n'y repond pas, nous suggère Raymond Jean, de façon théorique, mais par un engagement de soi dans l'aventure des autres. Aussi ce livre est-il un livra d'intelligence et de sym-

Les lecteurs de ce journal, famillers des articles de Raymond Jean, ne s'en étonneront pas. Ils savent qu'il possède l'art de donner à lire les livres vraiment neuts. Non seulement par son adresse à démonter les procèdés de composition les plus subtliement imbriqués, mais encore par son attention aux vibrations internes de l'œuvre, à sa nécessité. Cette attitude accueillante et exgeante relève d'une certaine idéc de tices de l'histoire d'aujourd'hui (Le Village, la Ligne 12...), il nous rap-- pratique - totalisante. Le monde déchiré, elle ne vise à rien de moins qu'à le recomposer dans sa forme la plus haute qui est celle même du

GEORGES RAILLARD.

#### Vient de paraître

Biographie

ANNE-MARIE CAZALIS : Khadels, OLIVIER VAN TIEGHEM : la Vie le templier d'Allah. - Une jousnaliste parissenne trace le portrait du turbulent colonel libyen. (Gallimard, L'air du temps s, 180 p., 27 f.)

Essais politiques ZOE OLDENBOURG : Que com a donc fast Israel? — L'antette du Bucher de Montrégue interroge les antisionistes de droite et de ganche. (Gallimard, « L'air du temps »,

203 p., 28 f.) CASTORIADIS : l'Expérience de mosvemem ouvrier, tome 2, Prolétariat e organisation. - L'ameur poursuit la réédition de ses textes, qui partirent dans la revue Socialisme du barbaria. (10/18, 445 p., 9.95 F.) . RENE LOURAU : FAudricus Lep. —

Les réflexions d'un sociologue sur l'affaire Lip. (10/18, 188 p., 8,90 F.) Critique littéraire

IACOUES BOREL : Commenterer. Cinq esseis sur Rousseau, Stendhal, Proust, les cahiers posthomes d'un inconnu Jean Duval, et la linéranue de l'aveu (Gallimate, « Les essais », JEAN-MARIE GIBBAL : Catadons es

206 p., 26 F.)
PIERRE REVERDY : Cette emotion appelés poérse. 🔟 Les méditations de Pierre Reverdy sur la poésie (1930-1960). On trouve notamment, dans ce recueil, des nexues sur Laurréemont. Rimberd et Apollinaire (Flammsrico, 279 p., 32 F.)

Cinéma CHRISTIAN ZIMMER : Cinéma d politique. — Par le critique des Temps modernos, « na manifesse pour un cinema du sens », leque s'oppose su « cinéma-spectacle » véhicule de l'idéologie dominante (Seghers, 371 p., 34 F.)

Histoire JACQUES CHASTENET : Quatro four rings and (1893-1975). - L'bistorien, tantòt acteut, mande spectateur se souvient et parfois s'ègare. (Plon, 556 p., 42,80 F.)

Dans la première lettre, qui concerne Jules Romains, M. Vic-

En prèsentant l'èloge de Jules Romains par M. Jean d'Ormesson, votre journal paraît admettre que les travaux de Jules Romains sur la vision extra-rétainenne sont de l'ordre du canular. Pour M. d'Or-messon, au contraire, il s'agit d'un travail scientifique « sérieux » (p. 24, colonne 5). Ni

« sérieux » (p. 24, colonne 5). Ni l'une ni l'autre de ces affirma-

Il est notoire que Jules Romains

consacra trois bonnes années an

« sens paroptique » (notamment au « test » des aveugles ilsant du bout du doigt des chiffres placés sous verre). Il est tout aussi constant que c'était là une aberration.

La chose est jugée simplement et définitivement aux pages 354

et 365 d'un ouvrage réjouissant, mais mai connu, écrit par un très

solide collaborateur du Scientific American : Martin Gardner, Pads

and fallacies in the name of Science. Cet a anti-Planète », ce

catalogue des marottes et impos-tures scientifiques, a été remar-

quablement traduit et annoté en

français, mais publié sous un titre

qui malheureusement le trahit et le dessert : les Magiciens démas-

ques (Presses de la Cité).

tor Bergogno écrit :

tions n'est recevable.

CORRESPONDANCE

CANULAR A L'ACADÉMIE FRANÇAISE

Les discours de Thierry Maulnier et de Jean d'Ormesson lors de la réception de ce dernier à l'Académie française (le Monde du

7 juin 1974) ont provoque les remarques suivantes de deux lecteurs.

Nouvelles

morte. — Une peinture du quoti-dien : commeut s'étouttent les vies... (La Pensée universelle, 150 p., 20.93 FJ

Romans français

DENYS VIAT : les Amoureux du printemps. - L'auteur de Corne en bandoutsère. (1970) « dessine une carre du Tendre des années 60 ». (Gallimard, 194 p., 21 F.)

SACHA SIMON : Douchke de mon sulance. - Notre contrère du Fagaro (gpi for sept and correspondans à Moscou) retrace dans ce roman son enlance et la révolution russe vécues dans an village. (Stock, 233 pages, 28 F.) Anthropologie

CARLOS CASTANEDA: le Voyago à izzien. — Un jeune ethnologue devient le disciple du sorcier indien qu'il voulait « étudier ». Traduit de l'anglais par Marcel Kahn. mard, « Témoins ». 256 p., 34 F.)

villegetin dans la ville elricane. — Les résultats d'une enquête menée à Abidian sur l'insertion des populacions rurales dans le milieu orbaiu. (Presses universitaires de Grenoble es Maspero, « Bibliothèque d'anthronologie » 404 n. 32 F.)

Philosophie

ARMORIM DE CARVALHO: De la connausança en général é la connaissance esthésique. — Le premier volei, consacré à l'esthésique de la nature, d'une « somme » philosophique du poète et essayiste pormgais. Préface de Jean Cassou. (Klincsieck, 468 p.,

JACQUES CHOUILLET : l'Embouque des lumières. - Dune thèorie dassique de l'ast-unitamen à la conception moderne de l'art-production, le rournant du dix-huitième siècle. (PUF, Coll • Sup • 232 p., 25 F.)

Art

Spiritpalite

CHRISTMAS HUMPHREYS: Vitre en bouddbiste. - Mode de vie plus que religion, le bouddhisme répond à l'acmalité de l'Occident. (Fayard. L'expérience psychique », 276 p., 30 P.)

Littérature étrangère

ROBERT WALSER : ! Homme a sout tara - Publié pour la première tors en 1908, le roman le plus imporrant d'un écrivain surste allemand de la statute des Mann. Katka, Musil. ses contemporains. Traduction et postiace de Walter Weideli. (Editions l'Age d'homme. Collection · Germanica »; Lausanne, 269 pages. 25 P.)

par la découverte d'un cadavre calcine dans l'île des « rootons-macontes . Hairt. Crime rimel tospiré par le vandou ? Grâce au travail de l' · bonorable correspondant » americana et aux empressues diguales de la scule main intacte, on apprend rapidement qu'il s'agit du cadavie d'un homme déix mon à Londres deux aus auparavant. Voilà, si l'on peut dire, un beau

#### ECHOS ET NOUVELLES

LE ONZIEME ET DERNIER VOLUME DES SOUVENIRS DU PRESIDENT POINCARE, intitule a A la recherche de la pall ». paraît chez Flon, quarante ans après le dizième. Ce volume se compose de notes à l'état brut. prises essentiellement entre les mois de janvier et mai 1819, rescances d'un sensemble plus vaste.

La seconde, de M. François La-mor, rend à Victor Hugo son bien :

Thierry Maulnier, auteur d'une

anthologie de la poésie française ou il se montre méprisant et

injuste envers les romantiques — qu'il escamote. — dans sa réponse au discours de Jean d'Ormesson feint de prendre pour un pasti-che habile d'authentiques vers de

Hugo. Peut-être certains de vos lecteurs auraient-ils souhaité se

voir rappeler qu'ils le sont, et figurent non dans la Lègende des siècles mais dans la Fin de Satan

(livre premier, strophe qua-trième: Avec le bots de l'Arche, édition de la Pléiade, pages 799 et 200). Dans l'original, le vers :

e Alexis, l'arc qui dos, la flèche

se lit:

« Nemrod, son are au dos, sa

Et personnellement, je me demande de que i empereur romain véritable — s'il est véri-

table - sont les mots : « J'ai été

tout, et tout n'est rien », qui eux

[au poing, entra... s

[/leche au poing... >

dont on ne szit maiheureuse-ment ce qu'il est devenu. Elles forment un Journal au seus strict du mot, livré, selon l'expression Pierre Revouvin, a tout chaud, avec ses jugements excessifs, ses contradictions, ses pas-sions injustes n, et l'amertume d'un homme à qui le pouvoir

LE PRIX EVEREVE-LOUISE-DE-VILMORIN, d'un montant de 5 000 f. a été attribué à Raphaéle suo F. a ce attribue à rappaete Billetdoux, pour son Uvre s l'Ouverture des bras de l'homme a (Le Seui). Créé en 1872, ce prix récompense chaque anuée un auteur féminin.

LE PRIX VALERY LARBAUD a été décerné à Pierre Leyris pour son œuvre de traducteur.

Le R.P. ROGER RIOU a obtenu le pris des Vikings (10 800 F) pour son livre « Adjen. la tortue », (Laffont). L'ACADEMIE GONCOURT sera à

Troyes, le 22 juin, pour y attri-buer la bourse Gonzourt du récit listorique. A cette occasion, que foire populaire aux tertvains et aux artistes se tiendra dans un UNE ERREUR s'est glissée dans le poème de Georges-Emmannel Clapeler, α Bros III n, publié par α le Monde des livres n du 31 mai. Cétait e Danbne

arbre tendre », qu'il failait lire, et non pas « Damné »,

un personnage surprenant par sa multiplicité, ses métamorphoses, ses intrigues, son intelligence rusee. sa sonsualité et son très puissant appetit de vivre".

André Miguel - O.R.T.F.

BUCHET / CHASTEL

#### per l'organisation de ses formes, par

NOUS AVONS LU \_

Reviens Sulamite!

de Remo Forlani

La déprime, la débine, la dérive, et pour tinir la dégringolade, voilà ce qu'il en coûte d'absodonner sa femme pour suivre une Sulamire enx yenx de gazelle, terne de Proust et d'idées gauchistes. Mais aussi comment se résondre à vicilier sans avoir vécu? Le premier psychana-lyste venu vous le dira : les maris

modèles tont les grands refoulés. L'ennui, c'est qu'ils tont aussi de manvais amants. Jaloux, violent, naîf, le héros de Foriani court an plaisit comme à l'abime. Sa huseur n'epargne personne, son désespoir le grise. Il déraille? Bien sûr. Mais avec mot de verve, de chaleur, de lyrisme, que le lecreur ne lui résisse pas. - G. R.

1±1 La Table Ronde, 253 pages, 28 P.

Dés son premier roman, Jean d'Are et l'entent surt, Alain Spiraux taisau l'aven d'un déchiremenr: celu de choisir ane tasdinon quand on apparment de fait à une autre. Cette fois, ce n'est pas un entant qu'il met en scène, mais

apologue, essas d'une auto-analyse

Une fleur juive dans un jardin à la françoise

d'Alain Spiraux

poétique, ce curieux petit livre évoque un dialogue imaginaire entre l'auteur es le tansforme bien vivans de François I<sup>er</sup>, dans le décor des jardins de Chambord, hatti lieu de la culture française. Boulevisé par la noblesse d'un site tout charge de souvenirs historiques, le voyageur qui parle n'est pas un simple touriste : de toute son âme il voudrait se sentu plemement adopté par ce pays qu'il sime et qu'il admire, Pourtant, il demeute étranger. Mais il n'est pas de ceux qui rentent d'endormir l'inquiernde, sa vocation, peur-être. Ce trouble et ce malase, il en veut tout comprendre et tout eclairer, sans concession ni complaisance. — J. D.

\* Ed. Julliard, 112 pages, 19,25 P.

Les Noces d'Or

de Robert et Arlette Bréchon

Pour le vingt-cinquième anniversaire de leur mariage, Anne et Nicolas échangent des cadeaux; pont hu, un beau lamage; pour elle. ce sera plus mantendu: lettre. L'echange vrai devient souvent ditticile entre gens qui vivent ensemble deputs longtemps. A se vous de trop près, on se perd de

vue. Très couchée, intriguée, réveillée, semble-r-il, d'un long sommeil. Anne repond a son mari. Une longue correspondance s'ensur. Bilan d'une experience commune, ce dialogue meura aossi en lumière certains secrets jussouvent ces leatres révélent à com sûr une honnéteté mouele et raelle, une bonne toi, un désir de justice d'une très haute qualité. Le livre refermé, il devienz évident que Nicolas et Anne sont bien partis, ensemble, pour réussir leurs futures « goces d'or ». - 1. D.

# Ed. Albin Michel, 320 pages, 28 P.

La parmion en format de poche des Auges pagabonas (Desolation Angels), de lack Kérouac, permer de revenit sus un livre passé prasa première sorcie, en 1968. Dans la lignée de Sar la route, dont il

Les Anges vagahonds

de Jack Kérouac

est en quelque sont le sume, ce roman autobiographique nous en-traine à travets les Étan-Unus et le Mexique, puis à Tanget, Londres et

Paris. Au basard des étapes on y rencontre les amis de Kérouar, ces anges de la désolation. - poètes et protagonistes de la Renaissance de San-Francisco ., les Allen Ginsberg, Gregory Corso et sutres William Burroughs. Cela nons vant quelques portraus saisissans. L'interêt du livre est aussi de découvrir la tendresse de l'ament pour sa mère. Les quelques pages qu'il lus consecre sons très belies, et le nerration du coyage effectué en sa compagnie de Floride en Califorine, à bord d'un vieux bus Greyhound, est un moment épique de la linterature américaine. C'est entin le retout de Récount à New-York : su petit matin, alors qu'il se trouve sur le pont du vieux paquebot bollandais qui l'y ramene, il voit passer le long de l'étrave des détrittes en provenance de la ville, notamment un carton vide marque a Campbell's pork and beaus ». Il sast alors qu'il muche au but et tond en larmes.. Toute la poésie étrange de Kérottat s'exprime à travers cette image, vision d'un monde pontri qu'il aime mais dans lequel il entitre - R. G.

A Traduit de l'américain par Michel Deutsch, collection « Folio », Gallimard, 254 pages, 4 P.





font penser à un pastiche du roi Ferrante de Montherlant. Votre journal a-t-il pour règle de ne tamais profaner un dis-cours académique — ni un canu-lar — par la moindre annota-tion? UNIVERSITE DE NICE CENTRE DO XXº SIÈCLE 117, rue de France - 06000 NICE.

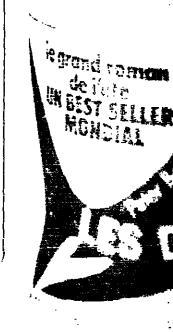

• • • LE MONDE — 14 juin 1974 — Page 17



## ET CRITIQUE

## Deux anthologies

#### LES EXPRESSIONNISTES ALLEMANDS

+ EXPRESSIONNISTES ALLE-MANDS. Panorama bilingue d'une génération par Llonel Bichard. Maspéro, 358 pages, 45 F.

E tous les mouvements littéraires et artistiques qui ont marqué l'Europe au début du siècle, l'expressionnisme demeure le plus étrange et le moins connu. Plus qu'une doctrine ou une école, c'est une atmosphère qui s'empare de l'Allemagne dans la tourmente des rêves essessinés et de la misère. L'expressionnisme n'a vécu qu'une décennie - de 1912 à 1925, - et pourtant II a marqué toute la sensi bilité européenne et laissé dans son sillage une profusion d'œuvres s, romans, drames, gravures sur bois, peintures, qui reflètent les memes obsessions.

L'expressionnisme naît littérairement avec les premiers poèmes de Gottfried Benn, qui évoquent le corps d'une petite fille noyée, à l'assophage rempli de jeunes rats, et d'un livreur de bière que Benn dissèque à la morgue de Berlin. Le mouvement se disloque avec la guerre de 1914, qui dissipe toutes les illusions. Nom-breux sont les expressionnistes qui ont trouvé la mort dans les plaines d'Europe centrale. Traki évoque dans Grodek ces images terrifiantes : lacs oleus où sombre un mome soleil. flaques de sang glacé et les corps des soldats agonisants, visions qui le conduisent à la folie tandis que Ernst Stadier et Franz Marc disparaissent eux auasi. Les survivants finiront par se taire ou abandonneront leurs rêves, certains évoluant, comme Johannes Robert Bechar, vers le communisme, d'autres vers le nazisme, comme Hans Johst, qui devint président de la Chembre de littérature nazie.

#### Un ouragan d'images

 $0.05\, \rm kg$ 

- //

L'anthologie que présente Llonei Richard. Expressionnistes allemends. Panorama bilingue d'une génération, est sans doute le recuell le plus important jusqu'alors paru en langue franceise. Elle permet d'entrevoir la richesse de cette étonnante mythologie : cités dévorantes, morgues, hopitaux, spectres de la querre, de la famine, démons de la ville qui semblent surgir des poèmes de Georg Heym et des gravures de Kāte Kollwitz ou de Kirchner. Lionei Richard donne au lecteur la possibilità de se laisser envahir par cet ouragan d'images, de cris et de mots. Crepuscule d'une société ou de l'humanile tout entière, chant d'apocalypse, ionnisme est la révolte de toute une génération contre un monde

enfants : quoi d'étonnant si le thème du parricide domine tout le théâtre expressionniste?

Ces poèmes nous tont errer dans les rues de Berlin, près de la galerie Der Sturm, dans les cafés avec Else Lasker-Schüler, autour de l'Alexander Platz. On rencontre aux carretours les mendiants, les prostitué joueurs d'orgue de Barbarle... Or retrouvers plus tard, chez Brecht. cette image de la ville -- de Maha gonny à l'Opére de quat sous, sensibilité morbide des Ser mons domestiques, ce quit du néant Mais Brecht est - né trop tard comme il le dit lui-même, pour être expressionniste. L'alcool, les cigarettes, les journaux, ces - sacre modernes », le cynisme de Basi et de Bidi, ont remplacé cette sensi bilité déchirée

#### Le temps de la révolte

Mais l'expressionnisme ne saurait se limiter à l'évocation de ce paysage désespéré. Il fut avant tout le temps de la révolte et de la subversion esthétique. Tous cherchent à échap per à cette agonie qu'ils prophéti-sent. A travers leurs poèmes, ils reconstruisent un monde pacifié où la querre est mise hors la loi, où les hommes sont frères. Ce rêve d'une fratemité universelle caractérise, à lui seul, ce mouvement du « O Mensch = (O homme I), exclamation par laquelle commencent tant de Quelle fut la valeur politique du

mouvement et à quoi portait-il? Làdessus, une polémique opposera dans la revue Das Wort, Brecht Lukacs et Ernst Bloch, Lukacs y voit la préfiguration de l'irrationa lisme nazi, Bloch reconnaît en lui la plus grande révolte moderne et Brecht tente de décrire l'évolution qui pouvait conduire à une prise de conscience authentique. C'est un mérite - et non le moindre de cette anthologie - de présenter aussi des textes politiques comme ceux de Pferfert, rédacteur de la célèbre Aktion, de Becher, de Kanehi, qui constituent autent de pièces à verser au dossier toujours ouvert des « débats sur l'expressionnisme ».

Car le mouvement brise à l'avance tous les cadres dans lesquels on voudrait l'enfermer. Le mot lui-même qui le désigne ne signifie rien. A lire les poèmes que nous donne Lionel Richard, on risque de le comprendre enfin dans toute sa com-

AVANT LE CINQUANTENAIRE

Pour une occultation du surréalisme

★ © QUAND LE SURREALISME EUT CINQUANTE ANS 2. Editions Maintenant, 11, rue de Mazagran, 75010 Paris.

EPLOITE trop longtemps à ciel ouvert, le filon surréaliste ressemble de plus en plus à une décharacter

dré Breton (1) vient de publier un manifeste, Quand le surréa-lisme eut cinquante ans, adressé à tous ceux, « survivants » et

autres, qui se préparent à célébrer le cinquantenaire du mouve-

ment : « Aujourd'hui, la confusion est telle qu'occulter le

surréalisme redevient à l'ordre du jour (et pas seulement de la nuit) le plus urgent. Voilà qui suppose peut-être le renon-

ment stratégique (et non tactique) à toute protestation, se

parât-t-elle des couleurs plus récentes et plus agressives (?)

entreprise un caractère aussi souterrain que possible, à l'écart

des grandes ou des petites surfaces. « En haine des librairies des grantes où tout se confond et, à l'état neul, dejà tombe en poussière » (2), il a déjà édité et distribué plusieurs plaquettes, belles et laconiques, dont Vis-d-vis de Toyen. Les Pâles et Pâles

weux après-midi des villes d'Annie Le Brun, Mavena de Radovan Ivsic, et un « feuilleton théorique », Il faut tenir compte

(1) Georges Goldfayn, Radovan Ivsic, Annie Le Brun, Gérard Legrand, Pierre Peuchmaurd, Toyon. (2) André Breton. « Arthur Crevan », dans l'Anthologie de l'humour noir, le Livre de poche, n° 2739.

En reprenant le nom de la petite revue éphémère d'Arthur Cravan, le groupe des éditions Maintenant veut donner à son

d'une contestation trop vite proclamée permanente. »

de la distance.

ressemble de plus en plus à une décharge publique.

Conscient de cet état de fait, un groupe d'amis d'An-

JEAN-MICHEL PALMIER.

### RÉSISTANCE

(Sutte de la page 15.) La voix d'Aragon ne passait pas hardie et brouillée sur les ondes de la radio de Londres. Il n'était pas le pluriei de « les Français parient aux Français ». Il était au sinculier (à deux avec Elsa), traqué, caché,

trument neuf qui nous donne les plus fortes impressions emotives, il est rassurant de voir imprimé, publié, un damier d'écrits qui tient le coup devant le cinéma. Qui le compléte même il s'en rapproche pius que toute autre forme d'écriture. Il confère meurtri. Pourtant ses mois se gra- au Chegrin et la Pitté la qualité d'un

bles que sont Lacombe ges remarqu Lucien et les Violans du bal

Ces poèmes sont le reflet d'une mise en question de l'être humain. mise en question qui dura cinq interminables années Plus il importe pour

poème parmi les autres. Il aide à demain, de considérer les inconnui donner plus de force à ces ouvra- du devenir plus il es: important pour notion : la lolle — individuelle ou collective - est toujours au coin de la rue Elle guette il faut être prèis à y faire lace Etre prêts : ce que PHILIPPE DE ROTHSCHILD.

chez votre libraire

)

#### Quelques citations

#### PAUL ÉLUARD

« Une tois de plus la poèsie mise en déli se regroupe, retrouve un sens précis à sa violence latente, crie. accuse,

#### MARIANNE COHN (dite COLIN)

Je trahirai demain, pes aujourd'hui. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles, Je ne trahirai pas.

Je trahirai demain, pas auiourd'hui, Il me faut la nuit pour me résoudre,

il ne me faut pas moins d'une nuit Pour renier, pour ebjurer, pour trahir. Pour renier mes emis, Pour abjurer le pain et le vin, Pour trahir la vie, Pour mourir.

#### JEAN MARCENAC

Quend ils bouclent leur ceinturon Tintent les clés de nos prisons Quand ils ont claqué les talons Nos veux se baissent sur la honte.

#### *JEAN PAULHAN*

 Si nous avions été occupés (comme on dit poliment) par des Suedols il nous resterait un pas de danse... par des Javanais une taçon d'agiter les doigts... D'aux chacun voit qu'il ne nous restera rien... Même le gosse de la rue ne songe pas à imiter le pas de l'oie. »

#### **GUILLEVIC**

Avec le chanvre on last Des toiles, des cordages, Avec le chanvre on fait La lanière des fouets. Avec les mains liées. On supporte le fouet.

valent dans les chairs, les chars et ies muages... Jamais je ne l'ai mieux entendu qu'au temps qui ne fut même pas celul du • mezza voce . Le femps où tout se passait à l'envers de ce qu'on croyal être, de ce que l'on s'imaginais savoir Pour lui, il fallait à

Aragon n'est pas seul lci. Nou voyons Jean Paulhan jetant dans la Seine les morceaux de sa belle ronéa au'll a brisée. Ils doivent se trouver encore quelque part vers le pont d'Austerlitz

Nous voyons Eluard publiant dans Fonteine les premiers poèmes écrits sous l'occupation au cours du rude hiver 1940-1941 ; « Nous res tames à cause du troid, dit Eluard.

à propos d'une enquête sur l honheur, rénondait : « Bonheur chère ment acquis, bonheur légitime, et qu tient peul-être en cette formule être un homme et aimer la vie.

 "Pourtant, pensez à ceux qui son (muets et sourds, [petit jour.

Ailleurs, Pierre Seghers nous montre ceux sans lesquels il n'eût pas été possible de mener le combat. Ouvriers, artisans d'imprimerie : · C'est Léandre Livet, ouvrier typo à la Pariser Zeitung, qui a mis G. A.. en relation avec un imprimeur. Marcel Blondin, 24, rue Cardinet. C'est lui qui a formé notre équipe des Lettres françaises. Elle était composée de Marcel Knops, typo, et de Lucier Trapler, conducteur de presse. Les titres venaient de Paris-Soir C'est Fernand Bouclet, typo à Paris-Soir qui empruntait à ce journal les piombs des titres des Lettres », nous raconte Claude Morgan. \* Faut bie vivre ., disalent les uns. . Faut bier vivre propres -, disalent les impri

Outre Aragon, Jean Paulhan, Eluard Desnos, tant d'autres : Pierre Emma nuel. André de Richaud. Lovs Masson René Leynaud, Saint-Pol Roux, Plerre-Jean Jouve, Max Jacob, Guillevic Kessel et Druon, Emmanuel d'Astier. Max-Pol Fouchet, Georges Neveux Vildrac, Vercors et Plerre Seghers lul-même... Combien j'en omets 1 Des citations, on peut en extrair des centaines et plus encore chaque page on trouve un texte qui, à lui seul, suffirait à faire de cet

ouvrage un - loujours sur ma lable

meurs clandestins.

LES DENIS DE LA MER lois se taire et parler haut.

un mois sans ouvrir les voiets. Plus Join, plus tard, Robert Desnos

Desnos meurt du typhus au camp de Térézin, le 8 juin 1945, au matin.

> "Sans doute Durrell a-t-il été sendélectation de la vie, et certains et filles troussées - lui ont apporté l'image savoureuse de la Grèce épicurienne qu'il aime." Robert Jouanny - LE MONDE

HACHETTE LITTERATURE

LAWRENCE

\_a papesse

Jeanne

## NOUS EDITONS

G. MOSSÉ

les instruments

de mesure des échanges

internationaux

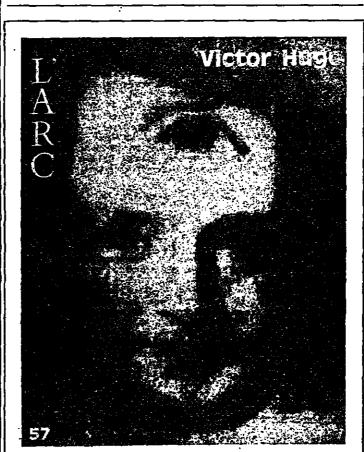

Chez les bons libraires (12 F) ou franco (C.C.P. Marseille 5.321-61). L'ARC - Chemin de Repentance - Aix-en-Provence.

Abonnements (4 numéros) : France, 40 F - Etranger, 45 F.

Sont encore disponibles et anvoyés franco, 10 F la numéro :

27 L'OPÉRA - 30 SARTRE - 34 FREUD - 35 DUBUFFET - 36 JOYCE 38 HEGEL - 39 BUTOR - 40 BEETHOVEN - 41 MELVILLE 43 KLOSSOWSKI - 44 BATAILLE - 45 FELLINI - 46 MERLEAU-PONTY - 48 MAUSS - 49 DELEUZE - 50 GUTENBERG - 51 XENAKIS 52 MICHELET - 53 ARAGON - \$4 DERRIDA - 55 BRECHT 56 BARTHES.



RAPHAEL SORIN.

. Une analyse staire et simple d'une prestion généralement considérée comme complexe et ésotorique... L'ouvrege de Georges MOSSE fait 69 homaent à l'école éconemique GISCARD D'ESTAING

-14-

## HISTOIRE

#### La critique aujourd'hui...

ROLE et utilité de la critique littéraire aujourd'hui, c'était le thème de la première a Rencontre FNAC autour d'un livre s, mercredi dernier, dans l'auditorium de dimensions raisonnables, mais remarquablement équipé, du 136 rue de Rennes. Ouvraient le jeu, jace à un public jeune, intéressé, et jort... critique, Viviane Forrester, Pierre Barbéris, J.-J. Brochier, Maurice Clavel, Alain Joulfroy et Jean Prasteau.

Maurice Clavel, Alain Jou[froy et Jean Prasteau.

La difficulté d'être « journaliste littéraire » en 1974 est certaine. Les servitudes de tout journalisme, la chasse aux « bonnes feuilles », le souci de n'être ni surpris ni dépassé, le choix, torturant parjois, à jaire dans un trop de livres dont le plus grund nombre n'est ni médleur ni pire que le flot de la veille ou du lendemain, la crainte de déplaire sinon le désir de complaire, autant de justes raisons de douter de son utilité, de son rôle, de soi-même. Et puis, quells critères, quelles balances? Le « bien écrire » auquel l'enseignement nous a habitués? Ou le rare, pour ne pas dire le précieux? L'ornière de droite ou celle de gauche?

Sans doute la crise de la lecture, celle de l'édition et celle Sans doute la crise de la lecture, celle de l'édition et celle de la critique littéraire sont-elles trois symptômes convergents, pour autant qu'il y ait crise plus qu'en d'autres temps, du même mal : l'épuisement de la siction romanesque dans la surabondance médiocre. La littérature du récit et des états d'âme se meurt d'anémie graisseuse, et avec elle la critique, qui ne se sait même plus son si rarement le plaisir, dans cette grisaille, des éreintements cannibales du siècle dernier. A quoi bon? Le silence est la plus impitoyable des condamnations.

est la plus impitoyable des condamnations.

Un bilan qui ne porte quère à l'euphorie; d'où (vigoureusement menée par P. Barbéris) une tentalive de percée qui aura éclairé et animé, par le vif débat qu'elle a suscile, cette première rencontre FNAC. Faire converger dans ce qu'ils ont de meilleur le journalisme littéraire, qui a l'orelle d'un public, et la critique universitaire des textes, que l'analyse freudienne et l'analyse marxiste sont en passe de renouveler de fond en comble. Mais l'étude est-elle compatible avec le plaisir brut de la lecture? C'est sur cette question-maintenant classique (et qu'on s'étonne presque de voir encore posée), que devait prendre fin ce débat, de bout en bout chaleureux et prometteur. — J. C.

★ Tous les mercredis à 18 h. 30, « l'Actualité du livre », avec le Club des critiques.

Tous les vendredis, à 18 h. 30, un thème des débits avec les auteurs.

#### ...et au XVIIe siècle

N colloque organisé par la Société d'élude du dix-septième siècle, et placé sous l'égide du C.N.R.S. sur « Critique et création littéraires au dix-septième siècle » s'est tenu à Paris lès 4,5 et 6 juin 1974. Plus de trente conférenciers, venus de huit pays, et un vaste public, attestent le succès remporté par le thème de ce colloque à la fois international et pluridisciplinaire.

thème de ce colloque à la fots international et pluridisciplinaire. Il était temps, semble-t-il, de prendre tout à fait au sérieux les concepts, les méthodes, les formes d'expression et les catégories de sensibilité mis en œuvre par la critique littéraire du siècle « classique », et d'étudier comment ce langage critique pouvait permettre de mieux comprendre les intentions et le sens, en leur temps, des chefs-d'œuvre du dix-septième siècle. Cette recherche commune a fait intervenir sur le même « forum » scientifique les spécialistes de rhétorique et poétique latines, comme A. Leeman (Amsterdam), P. Grimal et A. Michel (Sorbonne), des spécialistes de l'humanisme du seizième siècle comme Franco Simone (Turin), des spécialistes d'histoire littéraire du dix-septième siècle français, comme R. Sayce (Oxford), R. Pintard, R. Picard et J. Mesnard (Sorbonne), des spécialistes de théorie littéraire au dix-septième siècle, comme S. Kibèdi-Varga (Amsterdam), R. Zuber (Nauterre), et des spécialistes d'histoire de la critique d'art, comme J. Thuillier (Sorbonne).

n'est pas un système cohérent, mais un champ « agonistique », dont le langage oscille entre la tentation totalisante et normative, et la tentation descriptive et pragmatique. L'impossibilité de la réduire à une à grille », à un « code », ne diminue pas pour autant son importance, à la fois comme mairice de l'histoire de la critique moderne et comme problématique contemporaine des grands écrivains « classiques », dont ceux-ci ont du tenir le plus grand compte, tout en la dépassant dans le « coup de dés » de la

Un notume d'Actes, publié par les éditions du C.N.R.S. met-tra à la disposition du monde savant et du public cultivé le texte des communications et des discussions, et paraîtra en 1975. — M. F.

#### Dostorevski et les lettres françaises

N organisant, le mois dernier, un colloque sur « Dostoñevski et des lettres françaises », le centre d'études de la civilisation contemporaine de l'université de Nice, animé par Jean Onimus, ne ratirapait pas simplement un oubli, il réparait une injustice. L'indifférence avec laquelle notre pays. si féru pourtant de commémorations et si fier de ses « échanges culturels », accueillit il y a trois ans le cent cinquantenaire de la naissance du grand romancier russe, apparait d'autant plus scandaleuse, en effet, qu'il n'est pas un écrivain français de qualité, dans les trente premières années du siècle et même au-delà, qui n'ait été marqué, à des titres divers, par l'œuvre

Révélation pour les uns, confirmation pour les autres, la découverte de l'Idiot, de Crime et Châtiment ou des Karamozov — des Karamazov surtout — a constitué, pour deux générations au moins de nos romanciers, un évènement majeur. Age du roman dostolevskien, comme il y eut. vers 1945, un âge du roman américain. Sans doute le Dostolevski de Gide n'est-il pas celui de Claudel, ni le Dosloierski de Malrauz celui de Proust. Mais tout l'intérêt du colloque, qui réunissait — une tois n'est pas coutume mais le deviendra peut-être — des comparatistes, des slavisants et des specialistes de littérature moderne, fut de montrer ou plutoi de manifester non pas tant la diversité, à travers malentendus et métamorphoses, des images ainsi obtenues de Dostolevski que l'existence, propre à une certaine époque du roman français. d'un certain type de rapport à Dostolevski. Pardelà les problèmes d' « in/luence ». décidément désuets, et les problèmes de « lecture », souvent secondaires, telle était bien la question : il aurail évidemment failu, pour en débattre plus à iond, un second colloque. - J. B.

Lithographies originales

**JACQUES** 

**Dessins** Jeux d'Emaux

36, rue Jacob - Paris (6º) Tél.: 260-84-33

A PARIS UN EDITEUR. **SUR LA RIVE GAUCHE** LA PENSÉE UNIVERSELLE

RECHERCHE manuscrits medits de romans. .poesies, essais, theatre. étudie formule avec participation aux frais Adresser manuscrits et curriculum vitae a :

M. LE DIRECTEUR GENERAL DE . LA PENSEE UNIVERSELLE. 3 bis, Quai sux Fleurs, 75004 PARIS Tél. : 325.85.44

### Les Juifs de France De l'antique à la moderne Israël

★ EISTOIRE DES JUIFS DE FRANCE, Albin Michel, 624 pages,

A première qualité de cet ouvrage — et ce n'est certes point une qualité négligeable.— c'est qu'il se lit facilement et avec un intérêt qui ne faibilt jamais. M. Philippe Bourdrel a choisi un plan qui peut se défendre : il consacre à prine cent pages dans un livre qui en compte six cents à l'histoire des Julfs de France depuis leurs origines antiques jusqu'à l'émancipation, qui fut, comme l'on sait, l'œuvre de la Révolution l'ampaise. Sauf quelques détails qu'il serait superflu d'énumérer, cette rapide évocation de ce qu'on pourrait appeler la préhistoire juive dans notre pays est asses exacte. Mais notre pays est assez exacte. Mais M. Bourdrel semble décidément brouillé avec les conclusions. On attendait à la fin de ce bref exposé quelques réflexions syn-thétiques. Au lieu de cela on trouve une liste, à coup sûr pleine d'intérêt, de patronymes julis...

#### La conquête des libertés

Il en va de même à la fin de Il en va de même à la fin de la deuxième partie intitulée « la Conquête des droits et des libertés», avec cette différence que cette fois-ci, les patronymes sont ceux de Julis d'Afrique du Nord. Tout cela, je le répète, n'est pas sans intèrêt et peut répondre à un dessein, surtout si l'on observe que le premier chapitre de la un dessein. surrout si l'on observe que le premier chapitre de la partie suivante, consacrée à l'af-faire Dreyfus, traite de l'arrivée des Julis d'Europe orientale à la sulte des pogrons, et que nous avons ainsi les trois composantes essentielles du judaïsme français. Il n'en demeure pas moins que cette absence systématique de cette absence systématique de synthèse est un peu génante à la longue.

Je sais bien qu'un ouvrage d'histoire qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui ne comporte pas de conclusion. Il est quand même assez étrange que le dernier chapitre de la dernière partie, intitulé « le Dialogue », s'achève sur cette phrase, qui est aussi bien la dernière du l'ure : « Après quarante-deux jours de prison. Mile Brun était remise en liberté. Sans doute ceux que l'on appelait Mile Brun etait remise en liberte. Sans doute ceux que l'on appelait les «enfants Finaly» ne l'ont-lis pas oubliée...» Comment faut-il l'interpréter? Je crois que cela veut dire que le dialogue judéo-chrétien n'a pas été interrompu par l'affaire Finaly, ce qui est tout à fait exact. tout à fait exact.



les télexons. Vos correspondants nous répondent par télex : nous vous téléphonons. Tout compris, 40 mots pour l'Europe des 10 : 6 à 8 F. U.S.A. : 19 F. JAPON : 24 F. etc.

SERVICE TELEX
SERVICE TELEX
345.21.62+ '345.00.28
15. RUE HECTOR MALOT, 75012 PARIS
Agence à Lille et 30 correspondante

quelques erreurs de détail, mal-heureusement assez nombreuses, dues, semble-t-il, à une rédaction trop hative. Elles n'enlèvent pas à l'ensemble une certaine justesse de ton. Mais il arrive aussi que, à force de vouloir être équitable et modèré, on risque de se tromper. Je voudrais, par exemple, être aussi certain que l'auteur de la baisse en France de l'anti-sémitisme.

Cela dit dans l'ensemble cet ouvrage sera fort utile et il est, quelque extraordinaire que cela paraisse, unique en son genre Je souhaite que l'auteur ait l'ocça-sion d'y apporter les quelques corrections nécessaires.

± UNE HISTOIRE DU PEUPLÉ JUIF, de Josy Eisenberg, Fayard, 576 pages, 48 F.

TNE histoire du peuple juit.

tel est le titre exact de cet ouvrage de Josy Eisenberg. Tous les termes en ont il me sem ble, été soigneusement pasés, depuls la modestie de l'article indéfini ce n'est pas l'histoire en soi, definitive, mais une parmi d'autres qui pourraient exister. Je ne crois pourtant pas qu'en un si petit volume — moins de six cents pages on puisse mieux et plus complètement évoquer non seuleme mille ans d'histoire, mais une histoire qui s'est trouvée constamment mêlée à l'histoire universelle. Il est

ne touche pas (inde et Extrême-Orient, Afrique noire, Amérique précolombienne, Océanie) que ce qu'elle touche. Ce n'est pas seulement l'Oc-cident, mais aussi l'Orient musulman. Les Juifs furent longtemps plus nombreux en Islam qu'en Chrétiente. Enfin, malgré leur diversité, ils constituent un peuple. Leur histoire est celle d'un peuple. L'affirmation est

Ce titre, l'ouvrage y répond plei nement, au-delà même de ce que l'on était en droit d'attendre. D'autres historiene font commencer l'histoire des Jults après le retour de Babylone, mais M. Eisenberg commence avec les Hébreux, et il a raison. car c'est ici la pierre d'angle. Ende cette prodigieuse et trop souvent sangiante odyssée, qui porte d'abord les Juifs d'Orient en Occident puis, au tournant du quinzième et du seizième siècle, les ramène en Orient, Polania, . le pays où Dieu habite ., savante mère des études talmudiques et du mysticisme hassidique. Quel qu'ait pu être, en 1848, le désastre provoqué par les cosaques de Chmiejnitsky, cela a continué là-bas jusqu'à la catastrophe hittérienne, et c'est de là qu'est sorti l'Etat d'Israèl.

US 141 FFE

### UN ESSAI DE JEAN-PIERRE FAYE SUR LE DISCOURS ANTISÉMITE

★ MIGRATIONS DU RECIT DU niens et les féodeux polonais, l'émi-PEUPLE JUIF, de Jean-Pierre Faye. Belfond, 217 pages, 26 F.

FEAN-PIERRE FAYE aime prendre que le langage n'est jameis inno-cent, qu'il est, comme le dit le poète Hölderlin, le plus dangeraux des biens. Analysant dans Migrations du récit du peuple juit le discours antisemite, Jean-Pierre Faye montre que le plus effrayant ce ne sont pas les irréquiarités de langage » dont parle Bataille, mais la régularité monotone d'une certain type de discours dont le caractère scandaleux passe trop souvent inapercu.

Je ne m'attarderai pas à relever logies antisémites, du discours assy rien au discours nazi, pour montre riantes d'une même flore vénéneuse Céline aux déclarations irrespor demier ressort, la violence des autres Même si l'on a cublié les motif cêtra pris entre les paysans ukrai-

gré qui achète des terres en Pales-

plus vive de voir cette étoile dans nos rues parisiennes ». Que dire.

enfin, des Voix et Chants de la révo-

lution allemande, édités par M. Le

part au Nuremberg glorieux et fier

par J.-P. Faye laisse une impression

amère. La juxtaposition de toutes ces

citations ne condult pas seulemen

à l'écœurement : c'est une entreprise

salutaire et courageuse, une invita-

tion à être plus attentif. Publié pres-

que trente ans après les Réflexions aur la question julve, de Sartre, l'essai

de J.-P. Faye est tristement actuel.

JEAN-MICHEL PALMIER.

Le montage de documents réalisé

l'écorce. Il est toulours coupable. les mots au piege, car il salt Les exemples que cite J.-P. Faye, em pruntés à la presse, à l'actualité aux discours politiques, sont inquié tants. La nostalgie du l'ascisme s'exprime çà et là. Rebatet ne cache pas son admiration pour « ce siyle tasciste our nous laisait tressaillir lui qui, en juin 1942, disait sa joie, dans Je suis partout, - d'avoir vu en Allemagne les premiers juits mar qués de leur sceau jeune », et qu se promettait une . joie beaucoup

La violence des autres

Tout se passe comme si l'énoncé anti-juif parvenait, à travers les siècles, à amalgamer les accusations. Pen, et qui permettent de prendre les plus contradictoires, sans que ces contradictions le lassent éclater. On peut, comme Hiller, accuser les juits d'être une peste morale, d'avoir inventé la conscience, de pousser à leur terme les méthodes capitalistes, d'être des propagateurs de la doctrine marxiste, sans qu'apparaisse l'invraisemblance de ces reproches inconciliables. L'incohérence fait partie du discours, elle lui est nécessaire. J.-P. Faye présente un catalogue de discours anti-juifs ou d'idéola permanence étonnante de certains mes. Travail d'historien, mais aussi de botaniste qui considère ces différents énoncés comme les va-De la superstition médiévale aux po-gromes, de l'antisémitisme prétendument litteraire d'un Voltaire ou d'un sables du général Idi Amine Dada, président de l'Ouganda, qui vante les méthodes nazies, le juit est toujours perdant. L'histoire n'a cessé de se donner du mal pour lui attribuer, en archaïques de la haine, elle n'en subsiste pas moins. Comme son an-

#### Les julfs ne sont plus massacrès dans les pogromes et les camps mais l'antisémitisme n'a pas disparu.

Il faut litre Elsenberg pour apprendre ce que fut cette renaissance juive dans l'Empire ottoman et en Pologne à peu près au même temps qu produisait chez les chrétiens la Renalssance et la Réforme. Pour l'apprendre vraiment, et non en résumé, car la qualité d'un esprit se manifeste dans la moindre chose qu'il écrit. Josy Eisenberg a repensé par lui-même tout ce dont il est toi question, depuis les prophètes de l'antique israel jusqu'à la signification de ce qu'il appelle fort justement l'Holocauste et la Résurrection, Pour la première fois, grâce à lui, nous avons cette synthèse de l'histoire juive dont le souhaitals ici même. voici quelques mois, ou'elle succédât enfin à trop d'ouvrages qui manifestaient plus de bonne volonté que de talent. Il en fallait pour réussu le tour de force d'embrasser tani de siècles et tant de situations d'un

L'Holocauste

coup d'œil. Voilà qui est fait.

JACQUES MADAULE.

#### MORT A SOIXANTE-DIX SEPT ANS

#### Gérard Walter, homme de grand savoir

ERARD WALTER, qui vient de mourir à soixante-dix-sept ans, laisse une œuvre nombreuse, dont la partie la plus ingrate mais peut-être la plus solide, est ignorée du grand public sinon des spécialistes.

(Albin Michel, 1950), des Massacres de Septembre (Payot, 1932), à la Destruction de Carthage (Somogy, 1947), à la Ruine de Byzance (Albin Michel, 1958), etc.

Pius qu'un historien, en effet, Gérard Walter était un biblio-Gérard Walter était un bibliophile au vaste savoir, aux
connaissances étendues et précises. Il avait établi, en collaboration avec André Martin, le
grand Catalogue de l'histoire de
la Révolution française, édité par
la Bibliothèque nationale. La
mise au point et la publication
de cet ouvrage en cinq tomes et
une table analytique lui avaient
demandé trente-trois années de
travail. de 1936 à 1969. Toujours
à la Bibliothèque nationale, il
avait édité un Répertoire de l'histoire de la Révolution française,
(qui répertorie les travaux historiques publiés de 1800 à 1940)
et un Catalogue des journaux
révolutionnaires (de 1789 à 1799).
Autant d'excellents outils de
travail mis à la disposition des
chercheurs.

#### Caribage et Byzance

La même curiosité érudite avait fait de Gérard Walter le commentateur attentif de quelques grands classiques. Il avait ainsi, pour la bibliothèque de la Pléiade, établi et annoté des éditions de l'Histoire de la Révolution de Michelet, du Mémorial de Sainte-Hélène, des Vies des hommes illustres de Plutarque dans la traduction Amyot, et des œuvres d'André Chénier. Latiniste, il pouvait traduire dans cette même collection les deux volumes des historiens de la République, Tite-Live, Salluste et le César, faisant suivre l'édition de ce dernier d'une table analytique des personnages, des lieux et des contraits des lieux et des de ce dernier d'une table anniytique des personnages, des lieux
et des sujets qui est à elle seule
un ouvrage. Germaniste, il pouvait écrire directement en allemand une étude sur Picasso qui
parut chez Berterismann en 1953.
Directeur de collection, il dirigealt chez Gallimard la prestigieuse série des « Trente journées
qui firent la France », chez Albin Michel le « Mémorial des
siècles », pour lequei il avait luimême écrit une Révolution angietse, une Révolution française
et une Révolution russe. Quant à
son œuvre historique proprement
dite, elle va de Brutus (Payot.
1938) aux Comtes de Provence

#### L'ombre d'un mystère

Il plane pourtant sur le tra-vailleur acharné connu de tous qu'était Gérard Walter comme l'ombre d'un mystère qu'il aimait cultiver. A moins que ce n'ait été le reflet d'une discrétion rare. Misanthrope peut-être, misogyne sûrement, il vivait seul, parta-geant son existence entre son petit appartement de la rue des Entrepreneurs et le département des imprimés de la Bibliothèque nationale, où ceux qui le connais-

petit appartement de la rue des Entrepreneurs et le département des imprimés de la Bibliothèque nationale, où ceux qui le connaissaient pouvaient l'apercevoir à sa table, enfoul derrière des barrages de livres qui le protégeaient des bavardages. Bourru, il se refusait à toute confidence sur lui-même, ou tout simplement à tout renseignement d'ordre biographique. On aurait dit qu'il effaçait ses traces, « Je suis à prendre ainsi, disait-il. A prendre ou à laisser. »

Pourtant, cet homme de bibliothèque était profondément lié à son temps, plus profondément lié à son temps, plus profondément même qu'on ne l'attendrait d'un solitaire. Au début des années 30, il avait collaboré à la Critique sociale, de Boris Souvarine, puis plus tard, au magnaine Lu, du communisant Lucien Vogel. Surtout, plusieurs de ses livres d'histoire répondirent à des préoccupations de l'époque. Ainsi, en tout premier lieu, les Origines du communisme (Payot, 1931, en cours de réimpression). Ainsi, son Robespierre (Gallimard) et son Histoire des Jacobins (Somogy), parus tous les deux en 1946, c'est-à-dire en un moment où les réferences à la Révolution française imprégnaient à nouveau tout un secteur de la vie politique. Ainsi, enfin, son Histoire du P.C.F. (Somogy), parue en 1948, qui fut la première à donner au parti communiste son statut français et qui contribus à fixer la silhouette d'homme d'Etat de Maurice Thorez. Les événements et le développement de la critique historique devalent montrer plus tard qu'il arrivait à cette histoire de pêcher par omission et que l'éclairage qu'elle donnait méritait souvent d'être corrigé. Mais elle fut longtemps considérée comme l'ouvrage de base sur la question. de base sur la question

PAUL GILLET.

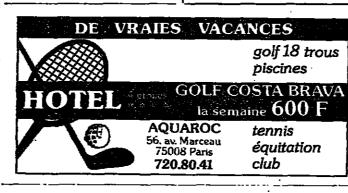

#### Lanvin 2: un costume de 700 grammes.

700 grammes, c'est le poids de nos costumes en twill
Terital bieu nuit, beige, miel ou ciel (1.100 F).
Un pantalon et un veston à peine perceptibles pour celui
qui les porte, mais très remarques par ceux qui les découvrent.
La chaleur n'exclut pas l'élégance et la distinction commence à 700 grammes mais, avec quelques grammes de plus vous pourrez savourer l'orgueil de porter une de nos chemises de voile aux motifs effiorescents (à partir de 220 F). Lanvin 2, 2 říse Cambon, à 2 pas de la Concorde.

## SCIENCES HUMAINES

## Deux inédits de Georges Bataille

Ce qui dans ce livre est démarche

psychanalytique ou détait biogra-phique n'a pas pour objet d'« éclal-

rer = Bataille mals d'entretenir le

cela, le texte de Denis Hollier no ras-

sure pas : il ne casse au contraire

mesure où il laisse en quelque sorte affleurer celui de Bataille — où, à la

limite, il s'opère du dedans. Or l'écri-ture de Bataille est un perpétue

déplacement, détournement des mois

Il semble pourtant que, pour la pre-

mière tois depuis que les écrits de Bataille ont été livrés à un plus large

libre de tout préjugé « scolastique »

DOMINIOUE AUTIE.

### « Notre-Dame de Reims » et son commentaire

★ LA PRISE DE LA CONCORDE, de Denis Hollier. Gallinard. coil. u Le Chemin n. 312 pages, 35 F.

a dejà beaucoup parlé de Bataille. On a surtout parté ou écrit - sur -, - comme - et - contre - lui. On ne l'a sans doute jamais fait comme icl avec un tel souci de l'homme et de l'œuvre : Il lui-même l'entendalt, avec une telle

Denis Hollier retrouve le premier texte de Batalile, Notre - Dame de Reims, et le reproduit intégralement, (La première édition du tome I des Œuvres complètes en signalait seule-ment l'existence. Il faut d'ailleurs remarquer que le livre de Denis Hollier prouve, s'il en élait besoin, l'importance des articles disséminés dans les revues jusqu'à ce que cette édition les rassemble. Beaucoup manquant encore, comme ceux donnés dans Critique, et qu'on trouvera dans les prochains tomes.

S'agit-il d'un écrit de jeunesse - du nius mauvais Huvsmans », a-t-on dit ? Ces quelques pages, écrites

#### La place de la Terreur

Le « dictionnaire critique » qu'entreprend Bataille dans la revue Documents ouvre le langage à - la perte du sens », à l'informe. Or perdre le sens, c'est restituer » la besogne - des mots, c'est-à-dire ce ieu affectif et passionnel mené dans le langage, l'insoumission même qui débouche sur la mort. Ce « dictionnaire » ne peut qu'être inachevé, comme l'œuvre dont « chaque proposition n'est que l'annonce de la reprise qui l'effacera ». Dans cette critique de l'architecture que Denis Hollier met au jour dans le texte de Bataille, le langage n'est plus un simple moven, un outil de subversion. puisqu'il est par excellence ce qui

Après avoir montré de quel poids la métanhore architecturale » peut peser, il s'agit, selon les mots de Batalile, « de découvrir, dans une vision déconcertante, la structure labyrinthique de l'être humain ». Non que le labyrinthe soit le - contraire de la pyramide, de la cathédrale : ils sont impliqués l'un par l'autre. Et quelle que soit la violence avec laquelle le langage et le corps s'ouvrent probablement en 1918, cette cathédrale, décident de toute la démarche de Bataille par la suite : « Il n'écrira, dit Hollier, que pour ruiner certe cathédrele; pour la réduire au sllence, il écrira contre ce texte... contre la sourde nécessité idéologique qui le commande, » Cette idéo-logie oppressive contre quoi Bataille se retourne n'est autre, en définitive, que l'architecture

- Le monument, la pyramida, sont là pour recouvrir une place, pour rem-plir un vide : celui que la mort a laissé. » Le monument mais aussi, grâce à la fonction unifiante de l'arsavoir encyclopédique, c'est-à-dire la limitation et la fixation d'un sens de chaque mot et d'une syntaxe, ras-surants puisqu'ils détournent et se détoument de la mort : les mots, comme les monuments et l'univers garantit (et nous avec) contre l'insoumission que la mort fomente sans clos du dictionnaire, contribue à ce que toute chose ait sa forme.

menace du sens, du « bon sens » feste justement l'architecture.

C'est pourquoi cette « césarlenne » fois pour toutes. Même si l'opération. que le texte de Bataille pratique en définitive, consiste, comme le suggère Denis Hoilier à la fin du livre, à interroger son propre désir (la = mère = est le lieu où le savoir et le jouissance, le désir, se provoquent, se multiplient et s'exacerbent l'un l'autre). cette opération n'intervient pas à tel moment de l'œuvre plutôt qu'à tel autre. Sans cesse suspendu, raturé. repris, finalement înachevê, le texte n'en finit pas d'être aux prises avec ce qui pourrait en obstruer l'ouverture : en fait avec iui-même.

La prise de la Concorde : consiste pour Bataille, mais aussi pour quiconque s'avance à sa suite et écrit « sur » lui (comme li écrivit lui-même - sur » Nietzsche), à rompre la paix et l'harmonie architecturalés « La piace de la Concorde, disait Bataille, est le lieu où la mort de Dieu doit être annoncée et criée précisément parce que l'obélisque en est la au rire, au non-sens et à la mort, il négation la plus calme. » Elle devient, semble que continue de peser la dit Hollier, la place de la Terreur.

### «La Théorie de la religion»

★ LA THEORIE DE LA BELIGION, de Georges Rataille. Gallimard. coil. u ldées n. Texte établi et présenté par Thadée Klossowski. 160 pages, 4,25 F.

A Théorie de la religion lut L rédigée par Bataille d'après le texte de deux conférences prononcées, en février 1948, devant le Collège philosophique. Sa publication, anticipée sur les tomes à venir des Guyres comple tes, comble sans doute une des lacunes qui font sembler parcel-laire cette œuvre qui ne l'est pas. L'écueil réside, en fait, dans une apparente différence de

points de vue entre les textes considérés -- à tort ou à raison --

comme la part « mystique » de l'œuvre (dont la Somme athéologique constitue l'essentiel) et les ecrits « theoriques » : d'une part, l'expérience intérieure, dont l'originalité tient à ce qu'elle procède à la fois du yoga, d'une médita-tion contemplative, et d'un ferment de haine subversive qui veut se libèrer de toute limite : d'autre part, la description, souvent très érudite, de phénomènes sociaux, économiques et historiques tels que l'art, les religions, les guerres, dans une optique d'a économie généralisée », dont la Part maudite offre le développement.

D'après Bataille, les systèmes économiques particuliers envisa-gent la fabrication et l'usage des objets dans un territoire clos : l'espace du système. L'économie généralisée considère leur destruction, due à leur valeur excédentaire. Utilisant les théories sociologiques de Mauss, Bataille s'attache à montrer que la destruction ou le don, en pure perte, d'objets ou de forces excédentaires déterminent les attitudes sociales les plus diverses, les plus éloignées dans l'espace et dans le temps, tels les sacrifices azteques et le plan Marshall.

#### Une parenté avec Hegel

La Théorie de la religion résout point de vue. Mais pour se cons-ette apposition entre les deux tituer en pleine conscience et cette opposition entre les deux versants de l'œuvre et permet de retrouver l'unité du propos sous la disparité bibliographique. Selon plusieurs projets successifs, Bataille avalt d'ailleurs envisagé, de façon significative, d'insérer ce texte dans la Somme athéologique pour en corriger ce qu'il appelait « la lenteur et l'obscurité ». Il n'est donc pas abusif d'affirmer que les écrits discursifs et théoriques animent et éclairent ceux de l'expérience intérieure.

Il s'agit d'une seule expérience dont le principe est rappelé dans le texte livré aujourd'hui : dépasser la totalité de l'expérience humaine afin d'accèder à la conscience claire de soi. Or « à qui la sorte de continuité et d'immavie humaine est une expérience à mener le plus loin possible, la somme universelle est nécessairement celle de la sensibilité religieuse dans le temps ». Non que ia religion soit prise ici comme tation qu'en a le sujet.

devenir souveraine, l'expérience doit réfuter toute autorité extérieure qui falsifie à la fois le sujet, l'objet et leur rapport luimême : c'est donc le monde des objets, et son rapport à lui (dont le passe est encore vivace au moment ou s'engage l'expérience), que le sujet, qui méne l'expérience, va devoir à proprement parler transgresser. Tel est le sens de la Théorie de la religion. Le monde animal d'abord offre une modalite particulière, originelle, de cette relation du sujet à l'ob-jet : faute de poser clairement des objets en tant que tels, l'animal entretient avec le monde une nence. C'est ensuite, et par excellence, aux religions qu'écholt de règler cette relation en imposant leur autorité quant à la fonction de l'objet, quant à la représen-



Ce texte est resserré, schéma- qui tend à se dégager, à rendre elle-même : « Je n'ai pas voulu exprimer ma pensée, mais t'aider à dégager de l'indistinction ce que tu penses toi-même... » Sa méthode consiste à abstraire délibérément, des formes historiques du réel, des «figures» pour un schéma de cette relation entre sujet et objet et du mouvement

tique, mais Georges Bataille le souveroin le sujet « athéologique ». veut «ouvert» sur l'expérience. Sa parentée avec la démarche hégélienne est reconnue sans détour et débattue à la fin du livre. L'intérêt majeur de la Théorie de la religion est de jeter un pont entre les divers aspects de cette

œuvre, dont on a joué parfois

#### NOTES DE LECTURE

\* LES TROIS VOIX DE L'IMA-GINAIRE de François Laplantine. Ed. Universitaires. 240 p., 30 F.

DISCIPLE attentif de Georges Devereux, François Laplantine, qui enseigne l'antiropologie à la faculté de Lyon, s'interroge ici sur le messianisme, la possession el l'utopie. « Ce sont, écrit-il, des réactions enthronologiquement pte. « Ce sont écrit-il, des réac-tions anthropologiquement nor-males d'une société qui est soit menacée du dedans par ses pro-pres transformations socio-écono-miques, soit agressée par une culture étrangère ». Trois ma-nières de transformer son déses-poir en espoir.

Cette étude de l'impoinuire colcette etuae us trangmane con-lectif. François Laplantine l'en-visage d'un double point de vue : psychiatrique et etinologique. Sa conclusion est neite : la survie de l'humanité est absolument incompatible avec le néo-capita-lisme, qui conduit à une véritable « déculturation psychotique » c'est-à-dire à ce paradoxe moui de la schizophrénie éripée en modèle culturel.

Un grand livre d'un jeune cher-cheur dont on n'a pas fini d'en-tendre parler. — R. JACCARD.

\* LE POUVOIR DES MOTS. SYM-BOLIQUE ET IDEOLOGIQUE de Catherine B. Clément. Mame, col-lection Repères. 174 pages, 16 F.

ENJEU des analyses du dernier petit livre de Catherine Clément s'affirme dans son intention de mettre fin à cer-taines illusions structuralistes et taines illusions structuralistes et libertaires qui accordent au langage une capacité de révolution. Dans ce dessein, elle interroge en marsiste rigoureuse l'anthropologic de Lévi-Strauss et la psychanalyse de Lacan: confrontées au materialisme historique, ces deux disciplines lui permettent, en effet, d'élaborer une réflexion sur les l'inites de l'efficacité transformatrice du langage.

Les critiques de Catherine Cle-Les critiques de Catherine Clèment s'exercent tout d'abord sur le plan de la littérature; après avoir éclairé son articulation avec le fantasme et le myths, elle envisage la possibilité de son dépassement par le « style » lacanien : elle radicalise les implications de ce « style », qui modifie le langage usuel en manifestant les effets de l'inconscient, et démontre que l'on ne saurait depasser la littérature sans tents compte du fait que « tout emploi des mots réfère à une stratégie ».

Déplacant dans le champ politique celte proposition, elle cerne alors les éléments d'une théorie du pouvoir chez Lévi-Strauss à au pouvoir chez Levi-Strauss a partir de l'opposition tradition-nelle normal-pathologique. Cette opposition se trouve en fait sus-citée par l'institution psychiatrique elle-même, et c'est pour-quoi il est sans efficacité subversive que le jou prenne la place du sage : l'envers de la déviance demeure toujours la déviance.

Que la potentialité révolution-naire ne se situe donc pas dans le parole des exclus de la société, c'est ce que nous invite finale-ment à lire Catherine Clément en soulignant que « les seules modalités de changement de lan-gage possibles sont des déplace-ments à l'intérieur d'un ordre donné. » — J.-P. GRÁFFIN.

Peter Lawrence, Fayard, coll. « Anthropologie critique », 350 pages,

ES Papous se font une curieuse idée du clel. Ils le regardent comme un grand magasin dans lequel Dieu prélève les marchandises qu'il entend offrir à ses administrés - viande en conserve, outils d'acier, riz et fusils. Le malheur est que tous les cargos frétés par Dieu pour livrer ses marchandises à la Terre abordent ches les Européens, jamais chez les Papous. Il faut croire que s'est produit jadis un détournement de correspondance, un

a LE CULTE DU CAEGO » de dont Peter Lawrence relate les Lawrence, Payard, coll. « An- tribulations, de 1871 à 1968, dans la région du Madang, en Nou-

> Le premier Blanc aperçu sur cette côte, en 1871, est un Russe bon et courageux, le haron Nikolaī Miklouho-Maclay. Le nuit, il marche sur les plages en s'éclai-rant d'une lanterne de marine. c'est qu'il débarque de la Lune. Et pourquoi ne serait-il pas tout simplement le dieu Kilibob, dont la peau est blanche et qui doit revenir sur la Terre pour donner aux hommes une nouvelle « cul-ture matérielle » — autrement dit des denrées et des outils?

Les successeurs du Russe sont

à fait méchants et bien malappris. L'idée s'impose alors que les Blancs ont floue Dieu et les Papous en même temps Ils ont fait une entourloupette pour chi-per les cargos réservés à la Nou-velle-Guinée. Des lors, le culte

du cargo peut se développer. Toute la côte du Madang se creuse la cervelle pour découvrir la formule capable de débloquer la route du cargo : cérémonies, priè-res, bonnes mœurs, on fait flèche de tout bois : on perdra au besoin sa culture, sa religion et son ame, mais on récupérera les

Le christianisme propose une première tactique.

#### Une diplomatie métaphysique

Si l'on sait lire la Bible, en effet, elle relate le mythe du cargo, car enfin le jour où Adam transgresse la loi, c'est déjà du cargo que le bon Dieu le prive, avent de déchaîner le déluge. Noé qui est juste, reçoit un tableau, une chemise blanche, des shorts, des chaussettes et une casquette blanche. Et quand le déluge prend fin, les choses se gatent encore : les deux fils blancs de Noé, Sem et Japhet, sont hien polis quand leur père s'enivre. Au contraire, ce nigand de Cham, qui est noir, ne se retient pas de rire. Dieu va le punir et vollà pourquot, depuis ces temps immémoriaux, le cargo répand ses trèsors sur les fils de Sem et de Japhet, non transcription de Chem.

sur ceux de Cham. Cette lecture de la Bible est lumineuse, et les Papous passent aussitot à l'action. Ils doivent percer les mystères du culte chrétien, se plier à ses commandements. Ils nouent amitié avec les missionnaires. Ils renoncent à la sorcellerie, à la magle d'amour, à la polygamie. Ils apprennent les prières chrétiennes, et pourtant le résultat est nul : les Papous ont beau s'escrimer, organiser des ports (et beaucoup plus tard. dans la montagne, des aérodromes de fortune), le cargo continue à leur passer sous le nez.

Ils sompconnent alors que les subtil, décrète que le dieu des

équipages des cargos sont composés de malandrins : des que le bateau quitte les docks de Sydney, qui est le port du ciel les marins descendent dans la cale et modifient les adresses que Dieu à écrites sur les colis. Mais les indigènes ne se tiannent pas pour battus. Ils répondront à la ruse par la ruse : par exemple, ils envoient à l'école des Pères leurs enfants, petits espions chargés de déconvrir la parole mystérieuse, sans doute enfermée quelque part dans la Bible, et que les chrétiens ont toujours refusé de divulguer. On exerce aussi quelques pressions sur Dieu : on tue les cochons, on saccage les champs, on détruit les récoltes de manière à apitoyer la divinité, toujours si mal informée sur la misère des

Nouvelle déception et nouvelle stratégie. Après 1945, le culte va se perfectionner sous l'influence. d'un personnage fascinant, Yali, subtil, vaniteux et courageux. Yali va jouer un jeu double ou peut-être quadruple : est-il un adversaire des chrétiens ou leur complice? Un serviteur de l'administration australienne ou un nationaliste? Un partisan du culte du cargo ou bien son ennemi? Le sur est que Yali, à la fin, découragé par ce cargo

hommes du Madang.

des commerçants allemands tout chrétiens, s'il existe certainement, n'est guère utilisable par les indigènes. La sagesse commande de revenir aux anciens dieux, moins énergiques que celui de la Bible, mais plus accommo-

> Il faut ajouter que deux étrangetes ont mis la puce à l'oreille de Yali : la première est que les musées australiens conservent sous leurs vitrines les masques des dieux paiens de la Nouvelle-Guinée, preuve que ceux-ci ne fonctionnent pas aussi mal que le disent les missionnaires. La deuxième est plus saugrenue : Yali, qui est un peu frotté de darwinisme, est très surpris que les jardins zoologiques des Blancs abritent toutes sortes de bêtes SOUVEC'S.

Il en induit que la Bible a masqué la vérité. Darwin avait démontré que l'homme descend du singe. Les zoos ajoutent que l'homme descend de tous les ani-maux à la fois depuis la puce jusqu'à l'éléphant. Les rites totémiques sont donc fondés. La côte du Madang se jette dans le paga-

Toute cette histoire est d'une tristesse infinie. Ces bommes démunia, pauvres et humiliés forment une image pathétique du monde primitif quand la civilisation le rejoint. D'autres populations sauvages ont choisi de ré-pondre à la violence des Blancs, à leurs cruautés, à leur froideur, par la soumission ou par le mas-sacre. Les candides habitants de Nouvelle - Guinée proposent une troisième voie, celle de la ruse : ils s'acharnent à négocier tant bien que mai avec les dieux. Que cette diplomatie métaphysique ait toujours échoué ne les décourage pas. Ils ne se lassent pas de faire de nouvelles propositions aux dieux, ils mettent au point de nouveaux simulacres et d'autres artifices et, sur les montagnes du Madang, à deux pas des villages où agonise une très noble culture, les guetteurs du cargo continuent de scruter les ciels. les mers et tout est vide.

GILLES LAPOUGE

# Dessin de Giacometti. Les Papous à la recherche du cargo perdu

monumental malentendu cosmi-

#### que. Tel est, réduit à son plus court, le thème dont se nourtit le culte millénariste du cargo,

### LE NOUVEAU COMMERCE

CAHIERS DE LITTÉRATURE

BULLETIN D'ADHÉSION

à l'Association des Amis de la Revue (A.C.N.C.)

Cotisation annuelle: 80 F

Étudiants: 50 F (jusqu'au le octobre 1974)

8, rue de la Costonnerie - 75001 Paris (C.C.P. 1-311-81 Paris) - Permanence lo mercreti de 17 heures à 19 h. 30

L'Association est ouverte à tous ceux qui lisent le Nouveau COMMERCE. Elle fournit gratuitement la revue à ses adhérents ainsi que ses carnets trimestriels de critique. Elle assure un service de bibliographie.

## ENTRETIEN AVEC JOSEPH KESSEL

## «J'ai fait le «tour du malheur» parce que je n'ai jamais été d'accord avec moi »

INQ livres de Joseph Kessel sont aujourd'hui réédités : fait le tour du bonheur, et j'ai fait le tour du bonheur, et j'ai fait le tour du bonheur, et j'ai fait le tour de mon malheur parce que qui constituent le cycle romanesque intitulé le Tour je sais que jamais, jamais je ne serai du malheur (2). A cette occasion, l'écrivain s'est entretenu d'accord avec moi-même.

Ou'est-ce qui vous a amené cette affaire Stevisky ? Vous savez, je n'ai aucune compétence financière, et il y a u d'autres scandales, celui de mère Hanau, comme on l'appelait, plus profondément les milieux finan-ciers et politiques. Seulement, c'était ellement difficile à comprendre pour les non-spécialistes que le public ne s'y est pas intéressé. Tandis que

L'homme était séduisant, il faisait beaucoup d'esbrouffe. il donnait des opérettes, de granda dinera. Et puis sa femme était très bella, on la voyait aux concours d'élégance. Le système de l'escroquerie était enfantin. C'était une histoire de chèque de Crédit municipal. Sur le talon. on mettait un chiffre ; sur le chèque ême, on en mettalt un autre... Alors, vraiment par réflexe d'indignetion et de dégoût devant la peur. la panique qui s'est emparée de tous les gens qui avalent, même de loin, approché Stavisky, j'ai écrit une série d'articles. Ils ont d'abord paru dans Marianne, un hebdomadalre qui

était dirigé par Emmanuel Berl. » Mais Stavisky, c'est un incident du malheur, c'est le livre auquel ja tiens, de loin, le plus.

On a dit que vous en étiez

— Il y a une part de verite, mais ce n'est pas de moi qu'il s'agit uniquement. Une grande partie du héros est empruntée à un ami fraternel, l'avocat Henry Torrès. Des parce qu'il n'y a plus ce spectacle qu'étalent alors les grands procès. Et puis, c'était un homme d'un cou-

(1) Gallimard, 192 pages, 25 F.
(2) Galliamard, chaque volume
d'environ 300 pages, 35 F.

rage, d'une générosité, d'une puis-

Vous écrivez, dans la pré-face, que ce livre répondait pour

vous à une « nécessité intérieure ». - Vers l'âge de trente ans, j'avals en apparence tout pour être content de vivre et content de moi. J'avais J'étals capable de supporter tous les excès, et puis le travail, quinze ou vingt heures de suite. J'avais, le mot est i d l o t, enfin j'avais « réussi », comme on dit, très jeune. L'Equipage a paru quand j'avais vingt-cinq ans, et à partir de ce moment-là tout a été facile. J'avais des amis merveilleux, des parents que j'adorais. Mais le souffrais des contradictions que la plupart des hommes, le pense, pord'une violence extrême. J'aurais voulu être un savant qui se dévoue à la les lépreux, et en même temps j'aurais voulu être un jouisseur... enfin

de la trentaine : vollà, j'ai l'air d'avoir

Je n'étais pas le seul dans cer avaient le même problème. Si vous voulez, toute cette fuite dans l'alcool, le livre... le vovage. l'aventure, tout même temps une fuite, que je ne regrette pas, qui m'ont donné des mense, mais qui étaient payés ensuite par tout ce que je ne faisais pas. Ainsi j'ai vécu beaucoup plus que je n'ai écrit. J'ai vécu pour vivre.

- D'ailleurs, j'y pense tout à coup, les amis écrivains que j'ai eus, je ne les al pas choisis parce qu'ils étalent écrivains, mais parce qu'ils avaient le même genre de vie que moi, comme Panaît Istrati ou Mairaux. Les autres, c'étaient des pilotes, Mermoz ou Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, vollà encore un écrivain, que j'admi-rais... Et puis des hommes comme mon frère, qui à l'époque n'écrivait pas, et aussi les truands, les hommes du - milleu », qui étaient devenus. mes copains parce que j'étals introduit auprès d'eux par Henry Torrès qui les avait défendus et qui les ai-

j'ai fait des scénarios de cinéma, d'autres reportages. Je n'avais qu'une idée, reprendre ce livre, Dès que j'ai pu, le suis reparti pour une autre campagne, et là, dans un petit hôtel, sur la Marne, l'ai revu, avec le recui,

(Dessin de Zorun Orlio.)

● Le héros, Richard Dalleau. oscille entre le « tout est permis - d'Ivan Karamazov, el le » comme dit son père.

en Angleterre, dans les Forces fran-caises libres. Quand je suis revenu,

les deux premiers livres, et j'ai conti-

nué. Cela m'a pris environ un an et demi. En 1948-49, le livre était

permis > il faut ne pas avoir de tourments moreux, sinon on est Je ne sais pas d'où ils ces tourments. La religion ? Je n'en ai aucune. L'éducation ? Est-ce inné ? Je ne sais pas à la porte d'un journal. pourquoi, il y a des choses qui vous semblent interdites... Fiersi, c'est le personnege du Tour du maiheur que moi j'alme peut-être le mieux. Parce unité. Il était ce genre de types qui n'ont lamais de regret, jamais de remords. Ils sont d'un seul bloc...

 La double tentation de la sainteté et de l'abîme, on le roine de Belle de jour. Le livre

Victor Margueritte. Ce n'était pas un très bon livre. On y parle crùde rose. Or il y avait des librairies où pour cinq sous on pouvait fire a été épouvantable. L'auteur, un homme tout à fait honorable, a été rayé de la Légion d'honneur... Pour Belle de jour, j'ai reçu plus de mille lettres. La plupart venalent de femmes qui disalent : « Comment evez-vous connu mon aventure? et certaines étaient signées de grand-mères. Gaston Gallimard et moi nous voulions les publier. Mal-heureusement, il les a oublés dans

je me rappelle le temps de mes n'en parlait jamais...). Pour le Lion, d'enlants qui me posent des questions. C'est bouleversant d'ailleurs Ils envoient des dessins, ils envoier des albums. Cette correspondance là n'est comparable à aucune autre

● Et vous leur répondez ? tous. Je n'ai pas eu d'enfants, et les petits enfants no me touchent ans, c'est déjà l'adolescence, la ieunesse qui commence, et comme l'al un profond respect pour la jeunesse, pour la friabilité, pour la naïveté, pour l'illusion, je tente de répondre le plus possible.

● N'avez-vous lameis été tenté d'écrire en russe ?

 II v avait vers 1920, à Paris. un quotidien russe, les Dernières Nouvelles, dont le directeur s'appelait Milioukoff. J'étais très lié avec ce milieu russe, où i'on me considérait comme le Parisien. Ils m'ont donc maine un « bitlet parisien ». Mais au bout de trois semaines ils avalent reçu tant de lettres de lecteurs... Mon russe était un peu en bois. C'est la seule fois de ma vie où l'ala été mis

• Etes-vous toujours fasciné par la querre ?

- Jusqu'à la guerre de 40, pour être franc, j'ai aimé la guerre, parce que ce sont des moments où l'homme se dénude. Il v a une chaleur, une

le risque. Souvent j'ai eu peur, ment ; quelquefois je me suis dit : « Pourquoi t'es-tu mis là ? » Mais j'aimais ce goût du jeu de la immense pour le courage physique. il faut dire aussi que, la première ce qui était un privilège immense.

Ouels sont les livres qui ont

 Dostolevski, spēcialement ies Frères Karamazov, a eu sur moi une énorme influence, parce que cela Mais un autre personnage a beaucoup compté pour moi : d'Artagnan, c'était la noblesse, l'amitié, le coudemande comment on vivait avant Gutenberg. Pour vous dire à quel quand mon accident est arrivé, j'ai été tiré de la volture par un vieux paysan. J'étais complètement anesésié, les vertèbres cervicales écraséas. J'étals sûr que l'allais mourir, et je n'éprouvais aucune peur. On dit que, dans ces cas-là, toute votre vie revient. Il y avalt un beau ciel, et moi je pensals au prince André à

> Propos recueillis par MARION RENARD.

> > cole,

Sile

#### Un foisonnement de personnages • Le livre est dédié à vos je voulais faire un grand roman,

» Le titre m'est venu aux environs

compendre qu'on peut vivre une vie en apparence éteinte, banaie, monotone, qui me paraissait inacceptable, et puis être beaucoup plus en paix avec sol-même et au fond beaucoup

• Entre le projet du livre et son achèvement, il s'est passé

Quand j'ai commencé à y penser, je sentals bien que je manquals loué une petite maison dans l'Eure. de temps et de maturité. Parce que J'avais écrit un livre et demi environ

sonnages, un foisonnement — pas un sorte de ce foisonnement de personnages, d'aventures. Alors sont intervenus mes reportages sur le nazisme, sur la guerre d'Espagne. Quand Munich est arrivé, Il ne fallait pas être devin, la guerre était là et j'ai senti que c'était vraiment livre. J'al eu peur de ne pas pouvoir l'écrire, on ne sait jamais ce qui peut arriver pendant une guerre. J'ai

Le grand succès de

## l'histoire critique de la pensée

est dû à l'exposé particulièrement clair du développement de la pensée au cours des âges et à la vue d'ensemble que l'auteur nous donne des conceptions scientifiques, philosophiques, politiques et religieuses de notre temps. En un siècle de spécialisation extrême, une telle synthèse est éminemment utile et appréciée.

L'ouvrage comprend quatre volumes vendus séparément:

Volume 1

La bataille des idées en religion Volume 2

La bataille des idées en philosophie Volume 3

La bataille des idées en science

Volume 4 L'approche de l'harmonie

**AUX EDITIONS** PENSEE UNIVERSELLE 3 bis, QUAI AUX FLEURS 75004 PARIS



Ca cours existe en ANGLAIS, FRANCAIS, ALLEMAND, ITALIEN,

ESPAGNOL, RUSSE, AMÉRICAIN ET PORTUGAIS. Il utilise une méthode largement à prouvée depuis plusieurs années

'les langues par l'image Le texte n'est jamais traduit, le sens en est donné par les illustrations des manuels. Il est enregistré sur bobines ou sur cassettes, suivant le principe Audio-Actif-Cemparatif, utilisé

en laboratoire de langues Pour L'ÉTUDE INDIVIDUELLE ce cours paut être utilisé sur l'Audio K 7 PHILIPS, magnétophone deux pistes, spécialement concu gour cet usage.

Il peut être également écouté sur tous les magnétophones :

Et pour vous faire comprendre sur les cinq continents, LINE 30 langues différentes.



FILE CANTERNA par l'auteur de Tresor de la langue française

650 F 14 comes prévus 2.500 F

> Pour recevoir une documentation Le Trésor de la Langue Française découpez ce borr et adrassez-le à votre libraire ou au diffuseur

klincksieck 11. rue de L'ille - 75007 Paris

LA BOUGLE Traduction de MELISSA et JEAN-PIERRE

"Coup de barre pourrait se lire comme une comédie satirique, une version des «ronds-de-cuir» pour cols bleus. On s'amuse, certes. Mais il'y a aussi la neutralité faussement objective de Robert Littell, cette cocasserie glacée qui vous entraîne tout doucement au seuil de la fureur et vous laisse pantois, un sanglot dans la gorge." BERNARD ALLIOT

PRESSES DE LA CITE

3,



#### Après les décisions de M. Giscard d'Estaing sur les économies budgétaires

### Les états-majors s'interrogent sur l'avenir de la force de dissuasion Le ministère tente de dissuader les candidats

navigation sérienne ou maritime est suspendue autour de l'atoli Mururoa, à l'Intérieur des limites lixées par un arrêté au Journal officiel du 8 juin. Comme l'an dernier, des expérimentations nucléaires dans le cief du Pacifique auront lieu quand es conditions atmosphériques seront jugées convenables. Comme l'an dernier, également, le vice-emiral d'escadre Christian Cleverie a reçu des consignes pour écarter, éventuellement, les importuns à commences par les navires étrangers d'observation ou de contestation.

A ce jour, il ne semble pas qu'aient été levées, par le gouvernement, les instructions de secret et de silence données lors des précédents essais. On ignore toujours, officiellement, le bre exact et la nature précise des expérimentations prévues Le ministère de la défense n'a fait aucun commentaire sur les objectifs de cette nouvelle campagne. Ce mutisme semble traduire un certain embarras des spécialistes civils et militaires. en place depuis peu, chargés d'exé cuter une série de tirs préparés, de longue date, par leurs prédécesseurs. Il fait aussi apparaître que les nouvelles autorités françaises n'ont pas encora réussi à sa défaire d'un certain sentiment de mauvaise conscience à l'égard de l'opinion

La présidence de la République a tait néanmoins annoncer que cette campagne nucléaire à Mururoa devait marquer la fin des tirs en atmosphère el qu'un essai avait même été supprimé pour des raisons de « rationalisation - budgétaire, sans doute aussi pour signifier que le chef de l'Etat reste en la matière - quoi qu'en ait dit l'ancien ministre des reformes — le responsable suprême. D'où vient alors cette volonté, à tous les échelons, de garder le silence sur des opérations qui enga-

### Cours intensifs d'été

și vous étiez dans le novs. Cours individuels et de groupes animés par des professeurs diplômés pour l'enseignement de leur langue maternelle. Prix intéressants.

Préparation diplômes.

A.C.I. : 46 bis. rue Dombasic. 75015 PARIS - Tél. : 532-81-82

#### par la délégation générale à l'information, d'une brochure d'explication sur la politique de défense de la

#### En pièces détachées

France et les expérimentations

A l'heure où des personnalités étrangères sont régulièrement invitées à visiter, en France, les installations nucléaires de l'armée de l'air et de la marine, le mutisme pourrait accréditer la thèse que tout n'est pas aussi clair, ni assuré qu'il y paraît à première vue.

Certes, le chef de l'Etat, aussitôt après avoir approuvé le programme des tirs de cet été en Polynésie a souhaité que les dépenses militaires solent « rationalisées » le plus possible, et il a répété que 🕳 gouverner ce n'est pas dépenser ; c'est mieux gérer, c'est inventer et c'est

qu'un dirigeant politique demande, notamment aux militaires, d'utiliser au mieux les moyens existants. Avant M. Giscard d'Estaing, M. Pierre ner, lorsqu'il était ministre des armées, et son successeur Michel Debre avaient affir à plusieurs reprises, que l'armée devait davantage compter sur une meilleure gestion de ses crédits massive des dépenses militaires. Il ne semble pas, pourtant, que la campagne nucléaire de 1974 ait été conçue, à l'origine, avec la préoccupation essentielle de l'austérité

On en veut pour preuve l'éventue-

lité d'un essai du système d'armes nucléaires tactiques, qui a nécessité, dit-on, le coûteux transport par avion de deux exempiaires du biréacteur Jaguar, présiablement démontés... Ces avions sont capables de larguer une charge d'une vingtaine de kilotonnes. Une expérience similaire, de bien moindre puissance, a eu lieu l'an dernier avec un avion Mirage III, dont l'équipage, per prudence, a dù ensuite être muté, après avoir été victime de menaces d'origine assez mystériouse. Sans qu'il ait été possible d'obtenir une confirmation officiells, on croit savoir que les deux avions Jaguar en question cheminés en pièces détachées par la route aérienne la plus longue, via le Pacifique sud, qui évite le survoi du territoire américain, les Etats-Unis s'étant engagés, par le trailé de non-prolifération nu-

L'étude du mécanisme d'action des

normones a permis tout d'abord de

distinguer les hormones stéroires

(sécrétées par les glandes sexuelles,

les glandes conficosurrénales et le

olacenta durant la grossesse) de

l'ensemble des hormones sécrétées

par les glandes endocrines. La plu-part des hormones véhiculées par le

sang s'arrêtent au seuil des cellules

cibles où un « deuxième messager »,

l'A.M.P. cyclique (1), prend le relais

steroides, il n'en va pas de mema.

Celles-ci franchissent, intactes, la

membrane cellulaire pour s'altier.

dans le cytoplasme, à une proteine

particulière, appelée récepteur. On

seit, aujourd'hui, que les hormones

steroides se fixent sur des récep-

teurs specifiques qu'elles activent et

auxquels elles conférent de nouvelles propriétés. La complexe - stéroide-

récepteur : ainsi tormé se rend au

noyau de la cellule pour agir au

niveau du matériei génétique et

non-signataire de l'accord.

Si l'on oubile le coût d'une telle ration pour estimer, plutôt, qu'elle falt pratiquement double emploi avec un essai de l'an demier, même s'il s'agit d'une bombe d'un modèle légèrement différent, l'impression prévaut d'une certaine prodigalité des moyens mis en place. Certains en tirent la ion, à tort ou à raison, que C'est précisément cette expérience que le chei de l'Etat a choisi de aupprimer. Mais d'autres observent que le silence de l'Elysée sur la nature de l'expérimentation ainsi annulée donne, au contraire, à penque l'essai d'armes tactique geure, car il est le seul à pouvoir définitive, justifier la reprise par la France, de ses tire sériens et son refus de patienter jusqu'à l'année

Au demourant, cette perspective que des essais souterrains pourront commencer dès 1975 sur l'atoli de Fangataufa, d'abord, pour être organisés, ensulte alternativement i Mururoa et à Fangataufa, incite de nombreux militaires à s'interroger sur l'avenir de la force nationale de dissussion nucléaire, telle, du

Giscard d'Estaing. En déclarant que les moyens de défense nucléaire étalent - sérieux, nécessaires et utiles à la protection du pays », le chef de l'Etat a donne l'assurance que les prochaines expériences seraient souterraines. Est-ce une garantie absolue? Si le président de la République peut être certain que quelques premiers tirs, dits de qualification et de faible chain à Diusieurs centaines de mètres de profondeur dans le socie basaltique de Fangalaufa, est-on en mesure, pour autant, d'attester que la France s'interdit définitivement. atmosphériques ? Ne s'agit - il pas d'une disposition toute formelle ?

L'entourage de M. Giscard d'Esgorique sur ce point. Mais le doute persiste. Des spécialistes trançais n'hésitent pas à mettre en avant l'article IV du traité de Mosco interdisant, depuis 1963, les essais nucleaires dans l'espace et sous l'eau. La France n'a pas signé ce texte qui autorise, le cas échéant, un pays a reprendre se parole s'il estime que « des événements extraordinaires - ont compromis ses intérêts. Le seul fait que des experts, à Parls, ont pris soin de relire ce document témoigne de leur souci de se toute éventualité...

aussi que la France aura blen des difficultés à développer, avec des son programme de modernisation de la force nucléaire. Ses objectifs restent apparemment les sulvants : la miniaturisation des charges opérationnelles stratégiques et tactiques le « durcissement de ces charges c'est-à-dire l'amélloration constante de leur résistance à l'effet neutralisant des missiles anti-missiles : la mise au point des têtes multiples à bord d'un seul et même missile, einsi que l'étude d'explosifs nucléaires à des fins civiles ou celle de charges hectotonniques (au-dessous de la kilotonne) pour le combat rapproché.

De tels projets requièrent encore tarisées - el l'organisation d'expériences nouvelles de physique nucléaire qui permettent au Commissariat à l'énergie atomique de définir acquise par la France, il y a plusieurs années, avec ses treize tirs souterrains au Sahara ne lui est que de peu d'utilité en Polynésie, à cause du sous-soi très différent des atolis de Fangatauía et de Muruoa.

C'est la raison pour laquelle les rècialistes civils et militaires disent se lancer, avec une prudence extrème, dans des tirs souterrains aux Touamolou. Mais c'est aussi une raison supplémentaire de croire sans préjuger les intentions personnelles de M. Giscard d'Estaing - que le jent apprentissage de la France en la matière ne pourra pas ne pas nucléaire en la retardant ou même en la modifiant. Dans cette hypothèse, la question — qui n'est pas de pure rhétorique - demeure de savoir si les états-malors feront preuve de patience et d'esprit de

JACQUES ISNARD.

#### LONDRES EXPRIME SON REGRET

Londres (A.F.P.). - Un com-Londres (A.F.P.). — Un com-muniqué du Foreign Office dé-clare que le ministre des affaires étrangères, M. James Callaghan, a demandé, mercredi 12 juin, à l'ambassadeur de France, M. Jac-ques de Beaumarchais, de lui rendre visite. L'entrevue a duré quinze minutes précise le comquinze minutes, précise le com-muniqué. M. Callaghan a fait à l'ambassadeur des représentations et lui a exprime « son regret de poir la France se pro-poser de faire une serie d'essais

## LES ÉTUDES MÉDICALES ET LA SÉLECTION

l'intention de s'orienter vers les études médicales ne derraient plus de berces d'ilusions au moment de faire leur choix. Le ministère de l'éducation nationale diffuse, en effet, actuellement, à leur intention, dans les universi-tés, douze mille brochutes qui les mettent en garde contre les diffi-

mettent en garac contre tes at/lcullés de cette formation.
Ce document a pour objet
d'éclairer, mais aussi et surtout
de dissuader les juturs candidais.
Le nombre d'étudiants inscrits en Le nombre d'étudiants inscrit en première année du premier cycle desétudes médicales (P.C.E.M. 1). est-il précisé, est passé de sir mûle en 1963 à ringt-cinq mille en 1971-72, « Malgre l'institution d'un concours à l'issue de la première année d'études, cette croissiere en le constitution le la première année d'études, cette croissiere en le constitution le la constitution de la première de la première au le constitution de la première d sance n'a pas raienti puisqu'à la dernière rentrée (octobre 1973) le nombre des inscrits a atteint le chiffre record de trente-six mille. Or, neul mille places seulement ont été offertes au concours. 25 à 30 °, seulement des étudiants accèderant, danc, cette année en seconde année. Ce laux, ajoute le ministère, diminuerait encore, l'an prochain, si le nombre d'étudiants s'orientant rers les études médi-cales continue à croître, puisque la quantité de places oftertes res-

tera sensiblement égale Exposant les conclusions d'une Exposant les conclusions d'une enquête sur les deux dernières années, le ministère montre que la plupart des échecs sont dus à une mauvaise orientation. Il s'agit, en ejfet, d'étudiants qui, au cours de leur formation secondaire, n'ont pas reçu « les connaissances scientifiques suffisantes pour entreprendre ce genre d'études » : les bacheliers de la série des » : les bacheliers de la série a C a ont des chances superieures à la moyenne (51 % au concours de 1973). Ceux de la série a D a de 19731. Ceux de la série a D'n ont aussi des chances a raison-nables n de succès (32 %). En revanche, le taux de réussite s'abaisse à 15 % pour les bacheliers des séries a A n et a B n: encore, parmi ceux-ci, s'agit-il essentiellement des titulaires d'une mention a très blen n ou a hiem n.

Enfin, les documents remis aux étudiants énumérent les autres etudants enumerat les autres voies qui s'offrent à ceux dont la formation scientifique est insuf-fisante, meis qui souhaiteraient néanmoins s'orienter vers des professions de santé (analyses biologiques, hygiène de l'environ-nement, délétique, sages-femmes, intirmères etc.) infirmières, elc.).

Les informations contenues dans ces brochures appellent plusieurs remarques. D'abord, les effectifs tolaux des étudiants inscrits en P.C.E.M. 1 sont composés pour 12 à 15 % de futurs chirurgiens dentistes. D'aufre part, il est intéressant de noter que parmi les trente-six mille étudiants inscrits en P.C.E.M., près du tiers (22,5 %) sont des redouhlants (1). Les nouveaux inscrits représentaient 16 % des bocheliers ayant passe un bac d'enseignement général (séries A et E). Si l'on inclut les bachéliers techniques, ce taux a abaisse à 12,6 %. Les informations contenues Si l'on inclut les bacheliers tech-niques, ce tour a abaisse à 12,6 %. On retrourc des proportions iden-tiques pour l'année universitaire 1972-1973. Depuis plusieurs an-nées, déjà, on estimait à 14 % le pourcentage des bachetiers qui se dirigeaient vers les études médicales et dentaires. Cette pro-portion n'a donc guère augmente l'année dernière: elle a même di-minté en 1972-1973, passant à 13 %.

Il semblerait donc que l'aug-mentation des inscriptions en P.C.E.M. I tienne plus au nombre de redoublants et à l'accroisse-ment du nombre des jeunes gens scolarisés qu'à une attraction exceptionnelle des éludes médicales. On pent se demander si des sta-tistiques alarmantes, parjois contradictoires, roire exposées de iaçon incomplète, sont le seul moven dont disposent les pouvoirs publics pour résoudre les pro-blèmes que pose la formation des juturs médecins.

ANITA RIND

#### Pour un concours après le baccalauréat

De notre correspondant

Tours. — Le sélection en méde-cine et le contenu de l'enseignement du premier cycle des études médicales ont été les thèmes d'un séminaire pédagogique qui a réuni récemment, à la faculté de méde-cine de Tours, des enseignants, des étudiants et des médecins.

Les participants out estimé que la sélection est « de toute jaçon très peu satisjaisante, quelle que soit la méthode utilisée ». Mais, admettant son existence, ils ont conclu qu'il fallait « au moins jaire en sorte qu'elle ait le moins possible d'inconvénients ». C'est-

MÉDECINE

étudiants, « dont la majorité échoueront » à ce concours, n'y consacrent inutilement du temps : ensuite, libérer le premier cycle « du poids » que représente l'an-née de sélection « incompatible » avec un réel enseignement for-mateur.

La majorité des participants se

sont prononcés pour la création d'un concours à l'entrée des étu-des médicales au moment de l'obtention du baccalaurent. Les épreuves de ce concours devraient ètre corrigées par des enseignants de la faculté de médecine et du secondaire. Elles porteraient sur les programmes étudiés durant les études secondaires dans les sections secondaires dans les sec-tions littéraires et scientifiques sans préparation spéciale. Aux épreuves de base s'en ajoute-raient quelques-unes ne nécessi-tant pas de connaissances préalatant pas de collaissances perma bles. mais destinées à tester certaines aptitudes des candidats idescription. observation, mémo-risation immédiate et esprit de

synthese . D'autre part, des systèmes D'autre part, des systemes d'équivalences devraient faciliter l'accès des études médicales à des candidats déjà engagés dans la vie active (infirmières, par exemple). Mais on a insisté sur le fait que des études supérieures scientifiques ne seraient pas, seules, accidénties pour est

tifiques ne seraient pas, seules, prise en considération pour ces équivalences.

Les projets de « tronc commun » avec les professions biologiques, pharmaceutiques et vétérinaires ont été repoussés par logiques, pharmaceuniques et veterinaires ont été repoussés par
l'ensemble des participants, qui
estiment que ce système « n'apporte pas de débouchés supplémentaires rèels ». En revanche,
on a souligné que les études
médicales « doipent aboutir à un
èventail très large de professions
touchant à la santé publique ».
Aux disciplines médicales traditionnelles devraient s'a jouter,
entre autres, une médecine urbationnelles devraient s'ajouter, entre autres, une médecine urba-niste, écologiste et hygiéniste. Paralièlement, il serait nécessaire de renoncer à former « par les mêmes études » à la fois des biologistes et des médecins praticiens,

Dans ses conclusions, le sémi-naire de Tours a souligné que « le rôle du premier cycle, comme celui de l'enseignement de la pathologie, est d'armer les étu-diants » pour les stages hospi-tellere.

dants » pour les stages hospi-taliers.

Quant au nombre d'étudiants à former chaque année, les partici-pants ont admis le chiffre de huit mille cinq cents prévu par le VI° Plan. Tout e fois. ils ont fait remarquer qu'il était impossible de définir le nombre « maximum » de médecins nécessaires.

BERNARD POUPEL

 Manifestation en javeur d'un projesseur suspendu. — Près de deux cents personnes ont défilé à Nantua (Ain), le 12 juin, pour protester contre la suspension de M. Jean-Luc Hennig, professeur de français au lycée de cette ville, de français au lycée de cette ville, à l'appel d'un comité de soutien formé notamment par le Syndicat général de l'éducation nationale C.F.D.T., le P.S.U. et la tendance Ecole émancipée de la Fédération de l'aéducation nationale. M. Hennig avait été suspendu de ses fonctions le 28 mars

### une école **vivante**



un enseignement "sur mesure" à partir d'une orientation

barr

LA SOUCH

The British

assurés l'assistanat de Direction

les réalités de l'Entreprise

**S**ecrétaires de Prection (enseignement privé) 15 rue Soufflot 75005 Paris

Demandez vite une documentation à notre "Service d'orientation"

prénom ...... odresse.....

De nouvelles perspectives très prometteuses pour l'endocrinologie moléculaire - Une pilule contraceptive subtile », une therapeutique efficace pour certains cancers sensibles à l'action des hormones. un traitement chimique de l'adénome de la prostata, la suppression des affets secondaires des médicaments : telles sont les principales perspectives qui s'ouvrent au secteur biomédical depuis que l'on étudie, à l'échelon des molécules, la mode d'action des hormones stéroïdes sexuelles.

des méthodes dynamiques appliquées par les melleurs des débouchés

dans deux voles spécialisées et le secrétariat général l'école

la plus appréciée des employeurs et sait y préparer ses élèves **E**cole des

nduire des synthèses particulières. Le découverte récente des récepteurs (la purification totale du pre mier d'entre eux sera achevée, en 1974, dans le laboratoire du prolesseur Baulieu) a permis de montrer toute une série de phénomènes qui seront utilisés maintenant pour corriger des désordres pathologiques ou pour inhiber specifiquement certaines fonctions, comme c'est le cas

pour la contraception. Les études en cours, particulièrement en France et aux Etats-Unis, ont montré que la quantité de récepteurs intracellulaires spécifiques d'une hormone peut varier. !! existe

Le mercredi 12 juin, à l'hôpital de Bicêtre (Val-de-Marne), le professeur Etienne Baulieu, qui dirige à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) l'unité de recherches sur le métabolisme moléculaire et la physiopathologie des stéroïdes, a montré le bouleversement des idées et des conceptions provoqué, dans le secteur de l'endocrino-logie, par les études de biologie mole-

ainsi .un « cycle de récepteurs », dont la production ne coıncide pas avec celle des normones dont ils déterminent l'action. Ce qui laisse la possibilité d'intervenir sur les premiers pour inactiver les secondes.

D'autre part, dans une même cellule, il peut y avoir plusieurs récepteurs pour une même hormone avec des affinités et des effets différents seion la concentration. Il peut aussi y avoir dans une même cellule plusieurs récepteurs pour différentes hormones. Enfin, il peut exister différents récepteurs dans différents tissus pour une même hormone.

On Imagine alsément l'intérêt qu'il peut y avoir à moduler, modifier, séparer, démultiplier les complexes specifiques « stéroide-récepteur » et rechercher des produits dérivés ou des antagonistes, pour entraver la production d'un récepteur donné ou pour s'opposer à l'un des effets d'une hormone. Voici les principales

DANS LE DOMAINE DE LA CONTRACEPTION : deux voies d'approche sont à envisager. La première consiste à entreprendre l'attaque des récepteurs au moment du cycle, où ils soni importants. La mise au point et l'administration d'un écepleur à cette date précise (15°, 16°, 17° jour du cycle) permettraient de respecter l'ovulation, d'inhiber l'implantation de l'œuf et de n'exposer la femme qu'une fois par cycle à un produit chimique. C'est le principe de la pilule dite « mensuella =.

La seconde voie consiste à attaquer l'ovule avant qu'il ne soit

deuxième guerre mondiale, et la plus « récente » des hormones sexuelles, par exemple, est connue depuis vingt ans. Mais jusqu'à un passé frès rècent, si l'on constaféconde. Des études chez les batraciens montrent qu'une hormone, la progestérone, est nécessaire à l'imméabilisation de la membrane

externe de l'œuf, indispensable à sa survie dans le milieu extérieur après l'ovulation. L'étude d'antiprogesté-rones indique la possibilité de s'opposer a ces phénomènes et à la

● CANCERS HORMONO - DEPEN-DANTS : Certains cancers, notam-ment ceux du sein et de l'utérus, sont sensibles aux therapeutique hormonales et antihormonales. Or des travaux récents ont montré un parailélisme entre la quantité des récepteurs des hormones œstrogènes dans l'effet des trailements hormonaux supprimant les cestrogènes ou s'y opposant par l'action d'une hor

L'examen blochimique des récepteurs, prélevés par biopsie, doit pouvoir donner des Indications thérapeutiques précises et déterminer les ents privilégiés des traitements, puisque la production des récepteurs n'est pas continue pendant l'évolu-

tion de ces cancers. D'autre part, des études encourageantes sont faites en culture pour les turneurs bénignes (adénome) et malignes, de la prostere, et devraient conduire à la découverte de thérapeutiques intéressantes.

Enfin, pour certaines leucémies de type lymphoïde, la mesure des récepteurs de certaines hormones sté-roides permettrait une meilleure efficacité thérapeutique et éviterait sur-

tait leurs effets, on ignorait tout de leur fonctionnement et de leur métabolisme. lout des traitements inutiles et dom-

L'action globale des hormones sur des

organes « cibles » est connue et utilisée depuis longtemps. La majorite des bor-

mones ont été découvertes avant la

● EN PHARMACOLOGIE GENE-RALE, enfin, la découverte de plusieurs récepteurs, donc de plusieurs effets pour une même molécule devrait permettre, en intervenant à leurs niveaux, de n'agir que sur l'un d'entre eux. La dissociation des affets des médicaments devrait donner une efficacité et une sécurité accrues. Alnsi, devrait-on pouvoir dissocier, par exemple, les effets des hormones sexuelles sur certains comportements de ceux observés sur les organes sexuals eux-mêmes

● EN BIOLOGIE FONDAMEN-TALE : le complexe - stéroiderécepteur = est un modèle commod pour l'étude des réquistions cellu laires chez les êtres supérleurs, et le modèle idéal pour l'étude de tous les autres récepteurs dont on sait division et la différenciation cellu-

Ces perspectives variées ne peulisations effectives que si l'on s'en donne les movens.

MARTINE ALLAIN-REGNAULT.

(1) L'A.M.P. cyclique, le deuxième s messager hormonal, encore appelé s régulateur universel », est une molécule-signal non spécifique qui informée au niveau de la membrane cellulaire par le premier messager qu'est l'hormone spécifique, déclenche l'activité d'une cellule-clibe. Cette découverte valut à son auteur. Sarl Sutherland (Etats-Unis), mort le 9 mars dernier, le prix Nobel en 1871.

### La télévision «indépendante» arrive...

II. — PAS DE ∢ROUMOULES BIS>!

Par CLAUDE DURIEUX

L'accession de M. Giscard d'Estaing à la présidence de la République a donné une impulsion nouvelle aux projek de chaînes de télévision « indépendantes - : l'un concerne le canal 39 (Europe 1) et semble très avancé; le second - à moyen terme — vise à faire de troisième chaîne O.R.T.F., sous l'égide de la Sofirad, une chaine de télévision - indépendante - (- le Monde - du 13 juin).

Au-delà de l'aspect politique du projet, ses partisans exploitent les difficultés financières que connaît l'O.R.T.F. depuis quelques mois. Au début du mois de mai, on apprenait que l'Office avait obtenu — par l'entremise de la Société générale - un prêt de 35 millions de dollars de la Morgan Guaranty Trust. Ce prêt doit aider l'O.R.T.F. à faire face à ses dépenses d'investissements à long terme pour l'exercice 1974. Pourquoi une banque américaine? « Selon les directives du Trésor, précise M. Long, vour ne pas aggraver l'inflation. En outre ce prèt ne représente que le tiers du total de nos investissements de l'année (360 millions de

L'effet psychologique d'un emprunt consenti par une banque américaine à un office d'Etat qui vit sur la base de 2500 millions de francs par an n'en est pas moins regrettable. Il contribue. en tout cas, à alimenter la campagne de dénigrement de l'Office.

un des futurs ministres du gou-

vernement Chirac n'a pas manqué de relever le « gachis » qui continue d'avoir cours l'O.R.T.F. : recevant une équipe de reportage de la télévision pour une déclaration à la presse, il vit arriver pas moins de sept personnes. Et de comparer aussitôt tėlėvision n'est pas la radio – la « souplesse » de méthode du reporter travaillant dans un poste peripherique qui, muni d'un nagra », réalise seul l'enregis-

A guot M. Sylvain Floirat. a patron > d'Europe 1, ajoute : « Et nous n'avons jamais eu un mouvement de grève dans la station depuis bientôt vingt ans! » établi. après enquête, la commission de contrôle de l'O.R.T.F., nommée l'an dernier par l'Assemblée - et dont son président. M. Vivien, réclame la discussion en « comité secret » (le Mondé du 8 juin). — aurait, dit - on, un caractère explosif, bien qu'on en tions. Les abus en tous genres, dépassements budgétaires chroniques à l'Office, y seraient mis en évidence de telle manière que les partisans de la privatisation en tireralent toutes les con-

28 mai, les comptes définitifs de l'exercice 1973. les membres du conseil d'administration ont eu la désagréable surprise d'apprendre que le « trou » financier --qui avait provoqué la disgrace de M. Arthur Conte, après le Durant la campagne électorale. Ilmogeage de son adjoint M. Dangeard en novembre 1973 — avait l'O.R.T.F.

– quolque abusivement, car la

pas sans circonstances atténuan-tes : il correspond à l'augmenpremières consécutive à la crise de l'énergie, ainsi qu'à un ent des charges salariales plus important que prévu. En ce qui concerne l'exercice 1974, le conseil aurait constaté un dépassement de dépenses de la troisième chaîne de 24 milcalendrier (mais il est vrai que le rattrapage peut se faire au

plus que doublé par rapport aux

estimations faites à l'époque

Cependant, ce contentieux de

la gestion Conte-Dangeard n'est

(30 millions de francs).

#### Modifier la loi

Mais la réalisation de ce projet est subordonnée, au moins, à une condition préalable. Les dérogations prévues dans la loi du 3 juillet 1972 portant statut de la radiodiffusion - télévision française ne sauraient s'appliquer en effet à une opération tendant à détacher une chaine de l'Office. Il conviendrait donc de modifier la loi, ce qui suppose un vote de l'Assemblée nationale... où une majorité favorable à ce projet paraît douteuse actuellement l'opposition de gauche pourrait en effet. à cette occasion, rencontrer celle d'un grand nombre de députés U.D.R., partisans du maintien du monopole de

e Il est de plus en plus clair. ajoutent les partisans d'une télévision privée, que l'O.R.T.F. n'a pas les moyens de financer trois chaînes, » Samme toute, la Sofirad rendrait service à l'Office en le déchargeant de ce fardeau...

Les actifs propagandistes du projet de chaîne indépendante, soucieux de le rendre plus crédible encore, affirment que plusieurs grandes banques nationalisées sont prêtes à assurer le relais financier garantissant la réussite de l'entreprise. Sans compter la quote-part que les régiona pourraient apporter, ainsi que la participation que ne manqueralent pas de solliciter les grands quotidiens régionaux...

A moins que la rédaction d'un des décrets, créant six établissements publics autonomes ne soit suffisamment « extensive » pour donner cette indépendance à la troisieme chaîne de télévision...

« L'essentiel, se contente de répondre M. Marceau Long, c'est que les pouvoirs publics disent clairement ce qu'ils souhaitent comme régime pour la radiotélévision en France. El qu'on ne nous refasse pas le coup de Rou-

Roumoules, c'est ce petit village près de Digne où Radio-Monte-Carlo a planté son nouvel émetteur, qui entrera en service

transfert en territoire français. donnée en violation du monopole démission, estime l'O.R.T.F. a été consentie par le gouvernement Messmer à l'insu de tous. Ce qui donne libre cours à toutes les supputations et permet à cer-

tains de dessiner déjà l'enchaînement logique de l'« opération ».

> La Solirad, c'est l'affaire de M. Denis Baudouin, ancien chargé de presse à l'Elysée, et qui a assumé des fonctions semblables auprès du candidat à l'élection présidentielle, Valéry Giscard d'Estaing. C'est aussi le ⊄ petron » de la délégation générale à l'information.

A cet égard, la nouvelle vague de greves qui menace l'Office apparaît à beaucoup comme l'erreur à ne pas commettre »

Il faut savoir, en effet, que le canal sur lequel émet Télé-Monte Carlo a été attribue en fait par Radio - Monte-Carlo, qui l'a prêté à Télé - Monte-Carlo, Mais Radio Monte-Carlo n'aura-t-ll pas un iour prochain la tentation d'utiliser son émetteur de Roumoules pour diffuser non plus du son

Radio - Monte-Carlo, c'est la Sofirad, La Sofirad, c'est une large participation dans le capital d'Europe 1. Europe 1, c'est aussi Télé - Monte-Carlo, Ca ris-que bientôt d'être aussi Télé-Rorope (canal 39), nouvelle chaine privée émettant depuis le terri-

Pour peu que le projet d'une troisième chaîne de télévision « indépendante » prenne corps et soit natronné par la Sofirad, la boucle sera bouclée : un impressionnant complexe audiovisuel pourra entrer en concurrence directe avec l'OR.T.F. et préfigurera le modèle de sa « dénationa-

mais des images? La boucle est bouclée sous peine de finir de discréditer la c maison ». Les dirigeants syndicaux sont conscients du risque, ils savent aussi que toute grève indispose le téléspectateur. Mais ils savent également qu'à

> finit par tout perdre. Quoi qu'il en soit, M. Long a décidé de proroger de trois mois le contrat des actuels directeurs de régies (c'est-à-dire les responsables de chaînes et de centres de production) dont le mandat arrivait à terme en juillet. De un délai de réflexion supplémentaire : selon le schéma de projet de réforme de structures de l'Office qui sera retenu par le nouvesu gouvernement, il aura la possibilité de nommer, en octobre prochain, les responsables des établissements publics. Dans l'immédiat, il met fin à certaines spéculations qui couraient les couloirs de la maison de l'avenue Kennedy.

#### CORRESPONDANCE

#### D'un auditeur lésé

A propos de la grève de l'O.R.T.F. Mile J. Mallaud, de Marseille, nous adresse les réslexions sui-

1) Tous les usagers ne sont pas indifferents aux effets de ce conflit. Nous sommes nombreux déplorer en particulier la réduction des programmes de radio à l'insipide « musique enregistrée ». Sur les trois chaînes. quent, qui palliaient souvent la médiocrité d'une certaine télèvision. «Les Lundis de l'histoire », les « Dialogues » de Roger Pillaudin, les matinées diverses de France-Culture, etc. Nous ne pouvons tout citer. Mais qu'au moins les producteurs, les réalisateurs, les techniciens, sachent combien un grand nombre d'entre nous apprécient leur travail.

2) Il n'est pas facile d'organiser (comme le souhaite celui de vos collaborateurs qui signe L. D.) des comités de soutien aux grévistes, de la radio comme de la télévision. D'ailleurs, de quel poids seraient-fis auprès de la direction de l'O.R.T.F.? Quelles mesures faudrait-il prendre pour quent, qui palliaient souvent la

mesures faudrait-il prendre pour que les téléspectateurs et les auditeurs de la radio soient veritablement représentés et consul-

tés?
3) Nous formulons cependant un vœu, pour l'immédiat. Puisque l'on nous annonce un peu partout et solennellement du chantout et solennellement du changement, en voici un qui à
l'ORTF nous paraît indispensable : nous attendons qu'une
tribune soit consacrée, à l'heure
des informations, à la grève
des différents personnels de
l'ORTF, aux revendications des
différentes catégories, librement
formulées dans une confrontation
ouverte avec la direction. Le
public est concerné : il a le
droit de savoir. Tout le monde
ne lit pas la presse écrite. Le
droit à l'information est primordial dans une démocratie qui
nous dit-on, va se « libéraliser »
et souhaite faciliter la « communication ».

## "C'EST POUR ÇA **QUE JE VOYAGE PAR TWA!**

M. Albert Barraud est le Président-Directeur Général du groupe D.B.A. dont les relations s'étendent au monde entier.

Nous avons assez souvent le plaisir de l'accueillir sur nos lignes vers le Moyen et l'Extrême Orient comme sur nos vols Paris-New York.

M. Barraud nous fait confiance. Il sait que sur nos lignes, il trouve un service soigné, courtois presque amical.

De plus, avec nous, il peut non seulement traverser l'Atlantique mais aussi poursuivre son voyage sur notre réseau intérieur vers 35 villes importantes des Etats Unis. Ces correspondances à New York sont encore facilitées par notre aérogare Flight Wing One réservée exclusivement à nos passagers.

"Les formalités de douane sont très vite accomplies dans l'aérogare TWA et c'est très appréciable à l'arrivée à New York" dit M. Barraud. M. Barraud apprécie aussi le personnel TWA: "Vraiment, j'ai toujours trouvé le personnel à bord très gentil, très prévenant et prêt-à faire le maximum".

Il trouve aussi que les repas et boissons servis à bord sont excellents. Leur choix

varié est d'autant plus agréable au cours d'un long trajet.

Le Service Ambassador TWA a été conçu pour plaire aux voyageurs expérimentés comme M. Barraud.

C'est ainsi qu'il leur offre plus de confort pour le même prix et prend bien soin d'eux pour tous les détails qui finalement constituent la réussite d'un voyage.

Si vous n'avez pas encore voyagé par TWA, vous devriez essayer.

Voyez votre agent de voyages. Et à nous de faire de notre mieux pour que vous reveniez vers nous très souvent. Comme M. Barraud.

| LES VOLS TWA S'<br>DE L'AEROPORT                                                 |        |         |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--|--|--|
| QUOTIDIEN                                                                        | DEPART | ARRIVEE |  |  |  |
| NEW YORK                                                                         | 12.00  | 14.55   |  |  |  |
| WASHINGTON                                                                       | 12.00  | 17.38   |  |  |  |
| BOSTON                                                                           | 11.55  | 14.40   |  |  |  |
| CHICAGO                                                                          | 12.45  | 15.59   |  |  |  |
| LOS ANGELES                                                                      | 10.55  | 16.05   |  |  |  |
| SAN FRANCISCO                                                                    | 10.55  | 18.40   |  |  |  |
| PLUS 34 VILLES AMERICAINES<br>EN CORRESPONDANCES SUR LE RESEAU<br>INTERIEUR TWA. |        |         |  |  |  |



## VACANCES EN

CIRCUITS - AUTOCAR 8 jours : 2220 F.

15 jours : 2890 F. AVION + AUTO + HOTELS 8 jours : 1950 F. 15 jours : 2580 F.

Location auto kil. illim. 8 j. : 800 F SĒJOURS - PLAGES Natanya 8 j.: 1920 F.

Herzlia 8 j. : 1915 F. Country-Club: 8 j. 460 F. SÉJOURS - VILLES

8 jours à partir de 1800 F. Et de nombreuses autres formules

Demandez la brochure à votre agenc<del>a</del> de voyages ou à ZENITH 14, r. Thérèse 75001 PARIS, Tel. 266 44*77-7*42 65 80

### ARTS ET SPECTACLES

#### « MOLLY BLOOM »

Une jeune actrice appelée « Garance », dont le programme nous dit qu'elle est d'origine bretonne et qu'elle a exercé son métier plusieurs années à Neworeconne et qu'elle a exercé son métier plusieurs années à New-York, se lance chaque soir, sur la corde raide, dans une aventure d'une qualité rare.

Elle est scule sur scène, dans un grand lit aux draps déjaits. Elle ne se décide pas à sortir de ce l'it, où au moint elle est au chaud. Elle est Molly Bloom, le personnage du grand livre de James Joyce, Ulysse. De la bouche de Garance s'échappent quelques-unes des plus belles pages des longs monologues de Molly Bloom.

Ce sont des pages d'une violence, d'une obscénité, presque jamais atteintes en littérature. Molly Bloom laisse aller, dans une liberté absolue, ses jantasmes, ses idées fixes, de Jemme qui a la vie dure. C'est absolument sordide. Or, le génie de Joyce, la dureté et la précision de la traduction jrançaise, revue par Valery Larbaud, et, enjin, la sincérité complète de

Garance, l'actrice, otent à cette carance, l'actrice, otent à cette conjession comme involontaire toute grossièreté et transforment cette représentation en un acte civique d'une évidente tenue, en un témoignage horrible, monstrueux, sur la condition des termes mais dime. jemmes, mais digne. La lumière s'éteint tout à

lemmes, mais aigne.

La lumière s'éteint tout à coup, on comprend que c'est jui, on découvre qu'une grande heure déjà a passé, ce qui est mompréhensible car on avait l'impression d'être là depuis sept ou huit minutes. Il y a un accord projond entre la générosité de Joyce et la maitrise cathée de cette actrice, qui juit que cette démonstration pourrait durer quatre heures dans un silence absolu sans que l'on songe même à décroiser les jambes.

Il ne jaut pas s'attendre à des ejjets de jeu. Ici un art extrême a ejfacé tout art. Cest l'abandon, la franchise, purs. Très beau.

MICHEL COURNOT.

égard. - La direction souligne que « personne n'a obligé le Théâtre

national de Challiot à faire une pro-

que l'Odéon est resté fermé pendant

théatre fermé vaut mieux qu'un

théatre ouvert, ou ne créez pas plus

qu'il ne faut. Devalt-on payer les cent vingt employés de Chaillot pen-

dant deux ans pour un travail mini-

mum ? Il semble que la responsabilité

de l'État soit, au contraire, sérieu-

sement engagée. Challlot est un théâtre national.

Le fait le plus surprenant, à vrai

dire, est l'incohérence de la Ville

de Paris, qui a pris trois engage-

ments incompatibles : avec les démo-

lisseure-constructeurs du Marais, qui

dans le démarrage de leur opération de « restauration » ; avec Silvia Mon-

fort, dont le travail au Carré Thorigny

mérite d'être soutenu ; avec Chaillot,

qui a rendu de grands services en

louant le théâtre pendant une salson.

La solution est entre les mains du

nouveau sacrétaire d'Elat à la culture et du Conseil de Paris, appelé à

se prononcer dans une quinzaine de iours. Mais la direction du Théâtre

national de Chaillot est décidée,

quelle que soit !"Issue du litige, à

GENEYIÈVE BAILAG

QUITTE LA MAISON

DE LA CULTURE

**D'ANGERS** 

Nommée l'année dernière à la direction de la Maison de la cul-ture d'Angers, Geneviève Ballac vient de remettre sa démission au conseil d'administration. De gra-

ves divergences l'opposaient à l'équipe d'animation sur les buts

l'équipe d'animation sur les buts et les moyens de l'action culturelle. En place depuis plus de cinq ans, cetté équipe a accompil un travail d'animation très « décentralisé ». Lors de l'intérim entre le départ du précédent directeur, Gerard Guillot, et l'arrivée de Geneviève Ballac, elle était parvenue à maintenir toutes les activités de la Maleon de la culture

ne pas modifier le programme

sa prochaine saison - L D.

Cette argumentation surprendra. Un

nation importante ». Elle ajoute

#### CHAILLOT EN QUÊTE D'UN THÉATRE

deux ans.

Trois théâtres, à la rentrée de re, seront fermés pour travaux. La Comédie-Française entraprend une opération de rajeunissement et va s'installer au Théatre Marigny. Le Théâtre national de Chaillot, dont la nouvelle salle ne sera achevée qu'en juillet 1975, cherche un terrain de repli. Le Carré Thorigny, quant à lui, ne rouvrira pas cause de destruction et de restauration du Marais. La Ville de Paris se propose de le reloger dans le Théâtre de le Gaîté-Lyrique.

Ces déménagements risquent de faire une victime le Théâtre de Chaillot Celui-ci a obtenu, pour la saison 1973-1974, la concession de la Gaîté - Lyrique, salle dont la Ville, qui en est propriétaire, ne sait trop que faire depuis des années. Il y resente trois spectacles : Turandot, la Sorcière de Dirah, et, actuellement, le Bunraku. H y prépare sa prochaine salson, la reconduction de la concession étant, dès la signature du premier contret, une « affaire entendue ». Or, la Ville de Paris décide brusquement de reprendre la Gaîté-Lyrique et d'y installer Silvia Monfort. chassée de son Carre Thorigny qui vont édifier dans ce périmètre quelques immeubles d'habitation.

100 (12 mg)

Légitime reconversion, dira-t-on. Silvia Montort a mis sur pled un centre d'animation culturel, le premier à Paris dans des locaux provisoires. Elle devait les quitter en novembre demier. La Société de restauration du Marais Jui a accordé ı lшillet Le Con de Paris, qui, jusqu'à ce jour, n'avait d'autre souci que le Théâtre de la Ville et deux théâtres d'opérette, s'avisa de l'opportunité des réalisations du Carré Thorigny, il décide de les soutenir. Il chas client pour reloger un ami. La Gaîté-Lyrique est dans le même quartier; le travail d'animation se poursuivra

eans interruption. Challiot, donc, est - à la rue -, du moins en partie. Il lui reste la petite salle Gémier. Les productions pré-vues pour la Gaîté — les décors de Tabarin, par exemple, ont été calculés su centimètre près pour cette ealle et les maquettes sont prêtes risquent d'être annulées. La direction des théâtres au secrétariat de la culture ne prend pas parti dans le conflit qui oppose Jack Lang. teur du Théâtre de Chaillot, et la Ville de Parls, - Notre responsabilité n'est pas engagée, dit-elle. Nous avons donné à M. Lang la permission de se produire dans d'autres théâtres. Mais nous n'avons

## Murique

A L'OPÉRA ROYAL DE VERSAILLES

#### « LES INDES GALANTES », de Rameau

On révait de ces représentations des Indes galantes données par le Mai de Versailles à l'Opéra royal de Gabriel; elles semblaient devoir accomplir l'accord parfait d'une musique et d'un cadre (même si cet opéra-ballet date de 1735 et le théâtre de 1770), et d'autant plus que deux enregistrements viennent de réaffirmer la beauté intacte de cette musique, laissant espérer une résurrection de toute l'œuvre de Rameau. Car les producteurs de disques, dévorant nos réserves disques, dévorant nos réserves ancestrales, ne sauraient manquer d'exploiter rapidement ce filon.

Jean-Claude Malgoire a réalisé pour l'un de ces enregistrements une version abrégée (environ les quatre cinquièmes de l'édition intégrale), qui tient compte des coupures opérées le plus souvent judicieusement par le compositeur et suit en général la version de 1743, mais rétablit rertains morceaux abandonnés et toute l'Entrée des jeurs, ainsi que le délicieux air italien Fra le pupille, que Rameau incorpora, on ne sait pourquoi, à une édition de concert. Le choix de Malgoire, dans l'ensemble excellent, est orienté vers le spectacla, et on l'attendait donc avec curiosité à l'épreuve de la scène. Jean-Claude Malgoire a réalisé l'épreuve de la scène

#### ELISABETH SCHWARZKOPF

Une robe vert vif, tendue d'un léger filet doré, agrafée sur la politine, telle une béroine immortelle d'Homère, soulignant le beau visage nacré et les idéals cheveux blonds. Elisabeth Schwarz-tende entire, la depende de la contraction de la cont kopf captive le si touchant public de l'après-midi au Théâtre de la Ville, neuf, mais connaisseur, pas snob, prêt à donner son cœur.

Elle est là avec cette voix mermonnaieront très cher tout retard Kile est la avec cette voix mer-veilleuse, ce timbre frémissant irisé de couleurs, roucoulant comme la source, avec cet « ar-rière-chant » profond comme le velours du violon. A peine par-fois quelque éclat un peu dur ou tel amincissement de la voix sur une guirlande de mots trop serrés.

Son programme, moins prodi-gue en chatteries que naguère, fait place à quelques saynètes où passe l'image de l'exception-nelle actrice qu'elle fut (Avertis-sement de Mozart, la Charbonnière de Wolf); mais elle semble plus désireuse de ces messages de lyrisme, heureux et surtout mé-lancoliques, où elle a tant à dire; fait, oui se perd dans un regard triste, Marquerite au rouet où le souffie soudain paraît un peu court : « Mon cœur est lourd »; mais un rayon de solell. A Sylvia, nous rappelle, de Schubert, la tendresse et l'humour.

Avec Wolf, alle creuse plus en-core s'il se peut : la nostalgie quasi baudelairienne (Connois-tu?), qui lur arrache ses plus beaux cris : le dépouillement et la solitude (la Jeune Fille abandonnée). Que de promesses pour-tant en Suleika de Schumann, avent de s'abandonner au rêve, les yeux fermés, avec ces notes divines enveloppées dans l'aigu (Demain de Strauss). « Sérénade inutile » ? Que non pas. Les yeux brillent dans la lumière du couchant. La voix passe comme un sonffie de vent sur les feuilles. — J. L.

viids de la Malacan de la culture (le Monde du 16 novembre 1973).

Geneviève Ballac a décidé de quitter la Maison de la culture quitter la Maison de la culture fin juillet.

\*\*Souffie de vent sur les feuilles.\*\* — J. I.

\*\*Ausqu'au 15 juin Théanne de la culture quitter la Maison de la culture vine (18 h. 30), deux programmes fin juillet.

Celle-ci est fort décevante pour des raisons qui ne tiennent guere à Rameau (les Indes galantes à Ramesu (les Indes galantes n'ont-elles pas connu deux cent cinquante représentations au Palais Garnier de 1952 à 1961 ?) et à Malgoire, bien qu'à l'expérience son parti pris de limiter l'orchestre aux vingt-cinq musiciens de la Grande Ecurie et de la Chambre du roy, avec nombre d'instruments anciens, fasse paraître un peu maigre et aigrelet le soutien instrumental, si savoureux soit-il. reux soit-il.

le soutien instrumental, si săvoureux soit-il.

Mais surtout, il n'est pas possible
de donner à l'Opéra de Versailles
um opéra-ballet avec tout ce que
cette notion implique de luxe et
d'éclat, dans une présentation
aussi pauvre et élémentaire. Dés
l'ouverture, le divorce est éclatant : comment justifier, sur
cette scène royale, ce théatre de
tréteaux, ce plancher de bal populaire, avec son rideau blanc de
cotonnade ? Ce qui se comprendrait fort bien dans un spectacle
de tournée, sur la scène d'une
Maison de la culture, comme une
transposition moderne, populaire
et dépouillée, n'est pas tenable à
Versailles, où l'on souhaite, sinon
une reconstitution historique (tel
le merveilleux Orphée de l'Opéra
de Drottninghalm l'an passé), du
moins une adaptation du style
traditionnel, même fort malicleuse
(telle la Calisto de Cavalli à
Glyndebourne).

(telle la Calisto de Cavalli à Glyndebourne).

Réaliser les Indes galantes presque sans décors, ou bien fort schématiques, comme le volcan des Incas, avec une maigre troupe de figurants assez gauches et surtout une demi-douraine de danseurs dans une chorégraphie aux mouvements primaires et infantiles, sans imagination, c'est infantiles, sans imagination, c'est infantiles, sans imagination, c'est là vraiment tenter la gageure la plus paradoxale. Ce qui n'em-pêche quelques costumes à la ma-nière de Fragonard ou inspirés tointainement des fastes exotiques du XVIII° siècle d'être char-mants, ainsi que quelques ta-

bleaux, celui de Bellone avec son amusante scène de recrutement, celui des fleurs avec sa vasque et son jet d'eau, sous un éclairage nocturne, ou le joil cercle qui rassemble les sauvages et les belles dames, comme dans un parc de Watteau.

belles dames, comme dans un parc de Watteau.

Mais la mise en scène est le plus souvent statique et embryonnaire, et la cérémonie du soleil, en particulier, ne recèle aucune grandeur, ni religieuse ni théatrale. La musique scule est autrement suggestive.

L'interprétation laisse aussi à désirer. Jean-Claude Malgoire manque sans doute d'expérience du théâtre pour assurer l'homogénéité de la scène et de l'orchestre malgré ses vigoureux efforis et les chanteurs paraissent également inexpérimentès. Est-ce pour cela que Sonia Nigoghossian. excellente cantatrice cependant, a souvent chanté nettement trop haut? Anne-Marie Rodde, à la voix un peu faible dans le prologue, interprète au contraire Fra le pupille en parfaite mozartierme. pupille en parfaite mozartlenne. avec malheureusement des jeux de scène caricaturaux qui ridiculide scène caricaturaux qui ridiculisent cette ravissante musique.
Seule Jennifer Smith, dont le très
beau timbre rappelle celui de Janet Baker, a donné une réelle
grandeur à ses personnages successifs, cependant que les hommes ont paru fort limités et prosaïques, à l'exception peut-être de
Raiph Beckers.

Les musiciens de la Grande
Ecurie et de la Chambre du roy
donnaient heureusement à cette
représentation une assise de haute

représentation une assise de haute représentation une assise de haute qualité musicale : on regrettera les couleurs souvent rodimentaires de l'Ensemble vocal Passaquet, maigré son excellente discipline. Cette jeune troupe méritante, disposant de peu de moyens, ne saurait être accablée, mais l'Opéra de Versailles n'était sans doute pas le lieu idéal pour ses débuts. JACQUES LONCHAMPT.

#### Deux enregistrements

La parution coup sur coup de deux enregistrements des Indes galantes, absentes depuis longtemps des catalogues, a amené une petite polémique vive et assez désagréable, mais qui finalement les servira tous deux; ils reflètent en effet des optiques différentes, dont la comparaison permet de mieux envisager les problèmes posés par la réalisation moderne de cette ceuvre.

La version de Jean-François

La persion de Jean-Francois La version de Jean François Paillard (Erato, quatre disques), la plus compièle, suit de très près l'édition de Malherbe et Dukas, publiée chez Durant en 1902, et publiée chez Durant en 1902, et sera donc précieuse pour une connaissance approfondie de Rameau. Celle de Jean-Claude Malgoire (C.B.S., trois disques), représentée à Versailles, est asses ample pour satisfaire les mélomanes, tout en évitant souvent monotonie et redites.

Malgoire utilise un orchestre réduit avec beaucoup d'instru-ments anciens, qui donnent vivacité, perçant et couleur originale à son enregistrement; toutejois. l'étoffe instrumentale paraît par-jois un peu courte, le style énervé,

jois un peu courte, le style énervé, la poésie plus piquante qu'harmonièuse. L'enregistrement C.B.S, est aussi plus conjus et moins ample que celui d'Erato.

Le style de Paillard, plus pompeux et apparemment plus a conventionnel », atteint en 
même temps à une transparence 
rare; les chœurs de Valence sont 
plus riches et vivants que l'Ensemble Passaquet; le lyrisme 
semble souvent plus nuancé et 
plus nibitl.

Quant aux chanteurs, assez inégaux au long des deux enregis-

#### LE CONCOURS INTERNATIONAL DE CHANT DE PARIS

Voici le palmarès du 8° concours international de chant de Paris : • CATEGORIE HOMMES. -Premier priz : Lajos Miller (Hon-grie) ; deuxième priz : Siegfried Lorens (R.D.A.) ; troisième priz :

Peter Knapp (Grande-Bretagne). • CATEGORIE FEMIMES. -Deuxième prix : Rodrica Mitrica (Roumanie) ; troisième prix : Adrienne Csengery (Hongrie). Pas de premier prix.

A l'occasion de l'année Gabriel Fauré, deux prix destinés aux mellieurs interprètes des mélo-dies fauréennes sont allés à Siegfried Lorenz et à Peter Knapp.

#### LES CONCOURS DU CONSERVATOIRE

● DANSE. — Premiers prin ; Sophie Lemosof, Sophie Vigou-reux : deuxième prix : Jacqueline Hallier.

Vingtième concours interna-tional de chant an Théâtre du Capitole de Toulouse : premiers grands prix, Piotr Riuboky (U. R. S. S.) et Botens Porlyuska (Pologne); dendêmes grands prix, Germany Pinlajine (U.B.S.S.) et Lessia Nakonichnaya (U.R.S.S.).

trements, ils montrent l'extrême difficulté du style vocal de Rameau. Ceux d'Erato, mal assurés au début, deviennent excellents, ensuite (surtout Gerda Harimann, Jennifer Smith et Louis Devos), spécialement dans l'Entrée des Incas, où Philippe Huttenlocher domine son rival Chez C.B.S., les dames (Anne-Marie

C.B.S., les dames (Anne-Marie Rodde, Rachel Yakar, Sonia Ni-goghossian, Janine Micheau) surpassent les hommes, même si le a falsetto appuvé » de Bruce Brewer a le charme particulier des instruments barroques. Sans vouloir inner contortablement les Salomon, on peut, sem-ble-i-il, proclamer le « maich nul » (au sens sportif, s'entend).

ger avantage à Malgoire pou Prologue et les Sauvages, éga lité pour le Turc généreux, léger avantage à Paillard pour les In-cas et les Fleurs Mais Rameau gagne incontestablement sur les deux tableaux. — J. L.

\* Trois disques C.B.S.. 77365, Ensemble vocal Raphael Passaquet, la Grande Ecurie et la chambre du Roy, direction Jean-Claude Malgoire. Offre spéciale : 120 F. Avec (ac-similé du livret de 1743 et une pla-conatte musicolorique.

\* Quatre disques Erato. S.T.U. 70850-853. Ensemble vocal A cœur joie, de Valence, orchestre Jean-Français Patillard. En souscrip-tion: 150 F. Avec una excellente présentation historique de Prançois Lesure.

#### Jazz

#### **FATS DOMINO** A L'OLYMPIA

En mai 1972, Fats Domino, que cons n'amons pas en Europe depuis poar later, a Pleyd. Mercredi, il a joue deux fois, pour Europe I, à l'Olym-pia. L'accueil du public, sa présence en nombre, surious sa jennesse laissent croire qu'une babitude est prise et a louies chances de darer Paris receira sans donce Domino, a date fixa es senou-: elce, comme al recoit Ren Charles es les risiteurs américains accontumées à des ségours saisonniers.

En sextette, are: trois sexopbonistes – dont deux formidables danseurs – Domino joue destrement son répersoire : I'm walking, Ain't that a shame, I'm ready. On the bayon, et, sous à la fin, le répertoire jamisse des anciens : The Saints, obligatoirement, et le . très euch . Sentimental Journey. Les mordus gigotent. Les amoureure s'embras-sent. Tout le monde se trouve content, L'ambiance est chonette. Elle fait de

bien. time, épatante, guillande et paie, on pense qu'elle s'est fait ériqueter « rock and roll » en 1954, et qu'elle se désiguais plus constement « jazz » chez Louis Jordan en 1944. Ainsi, le « rock revival » actuel ne nous replonge-t-il pas dans le passe d'il y a vings aus. mais nous fait-il rejoindres bien en deçà. Les jeunes droles de la décennie de la guerre. La musique en rogue aviourd'hui, tant elle appartient au climat d'une époque entière, ne connaît blus ai son age ni son nom.

évolution du jazz populaire qui eut sa source en des artistes comme lordan et qui, en Fats Domino, continua son trajet. Avec d'abord, chez l'un et l'autre, le surgissement de la batterie accentuant virement l' « afterbeat » -c'est cela, l'esience du « rock ». Avec, ensuite, la senue de la basse électrique marquent, à l'inverse des drams, les premier et troisième temps, tenf dens le « twist » qui déconlait directement du boogle-woogle. Avec, enjin, l'arrivée de la guitare basse permetant des dessins sythmiques plus déliés. De Jordan à Domino cette aventure a en lieu. Elle se prolonge : c'était tridens meteredi.

Nous arons retrouvé Fats Domino à Paris le 12 juin, et nous evous rendezvons avec Louis Jordan à Nice, le 15 juilles. Nous vivons l'année du rock. du blues, du juzz, ou brof, tel qu'il jut et demeure, en dépit des appella-

LUCIEN MALSON.

**u** Le maître Josef Krips ne pouvant plus assurer la direction des représentations de « Cosi fan tutte : dirigera à l'Opéra celles des 14 et 29 juin et Marek Ianowski celles des 20, 22 et 25 juin.

■ Le trapéziste Lucien-Alexandre Barroy est mort à Château-du-Loir (Sarthe). Il était âgé de quatreringt-dix ans. Tour à tour mécani-cien, coureur cycliste et gymnaste. avant de devenir trapéziste. Barroy avait créé les « Flying-Three » puis les « Aviators Trio ». Il évolus notamment sous les chapiteaux Amar, Buresu, Rancy et du cirque

Les élèves comédiens de l'Ecole supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg prérnearre national de Strasbourg pre-senteront dans la grande salle, les 21 et 22 juin, à 29 h. 30, « la Villé-giature », de Goldoni, mise en Scène par Daniel Levengle. Les élèves

#### PRESSE

#### L'ADIEU DE PIERRE LIMAGNE AUX LECTEURS DE «LA CROIX»

Journaliste politique et parle-mentaire depuis 1934, Pierre Limentaire depuis 1934, Pierre Li-magne, rédacteur en chef adjoint de la Croix, où il a fait noute sa carrière, prend sa retraite. Il a pris congé de ses lecteurs dans un article où, après avoir briève-ment évoqué ses souvenirs de quarante années de journalisme, il écrit notamment: écrit notamment : « Arrivé en l'in de currière, ja

continue à penser que l'Eglise, assurée de la pérennité, gagne plus à se montrer vivante ou'à pus a se montrer vivante qu'à s o m no le r dans la bonne conscience quand le stècle est si injuste, si dur pour les parvres des pays du tiers-monde et pour ceux qui, Chez nous sussi, mangent les miettes des riches. Révérence partiés, quelques a ba-vures a épiscopales m'inquiètent moins que les conconnements de

• Le Syndicat national de la presse quotidienne régionale, qui presse quotidienne régionale, qui groupe la majorité des titres de province, a décidé de porter le prix des journaux qu'il représente à 0,90 franc minimum, au plus tard le 1<sup>se</sup> soft 1974.

#### FÊTE DU P.S.U. - 15-16 juin ESPLANADE DE L'OBSERVATOIRE DE MEUDON

#### Grande Fête Populaire pour l'Autogestion Socialiste

● Folk: Roger MASON - Steve WARRING - Groeme ALLWRIGHT CASTELEMIS Chanteurs bretons : Gilles SERVAT - KIRJUHEL - CHARLIK

Patrick EWEN - Gerard DELAHAYE - FEST NOZ Grand Newende - Droug - Spern

Pia COLOMBO - Francesca SOLLEVILLE - Jean SOMMER - Francois BERANGER - Francis LEMARQUE - Serge REGGIANI

Chanteurs occitens: Morie ROUANET - MANS DE BREISH

POP avec OFFENBACH - LARD FREE - ZAO - NEMO

JAZZ: Ambrose JACKSON

Chill et Amérique latine: TAMARA - CHUQUICAMATA MACHUPICHU - Una RAMOS

Théorre: Monsieur GNAKA de Guy FOISSY - Le Petit Train de

-M. Komodě::.. Cînema : Le Bonheur de MEDVEKINE - Schol - Scènes de grève en Vandée - Les enfonts du gouvernement -Histoire d'A - Gardorem lou Larzoc - Tupamaras - Oka-'mohu' - Quand le peuple s'éveille - La métamorphose du

chef de la police... Arts plastiques : Exposition : Présentation collective de 80 toiles sur le thème du travail. Front des Artistes Plasticiens et plus de cent autres participants.

• Animation dans le public : MAGIC CIRCUS - URBKRAK et RITACALFOUL

Crèche, Garderie pour les enfants, Restaurants, Buvettes BON DE SOUTIEN: 15 F pour les deux jours BILLET: 10 F pour la journée.

#### En bref

#### Animation

#### Deux lauréats au concours du théâtre

de marionnettes

Lès deux premiers prix du concours national de marionnettes, organisé par l'UNIMA (Union internationale des marionnettistes), ont été attribués à Pascal Mesnier, qui, à lui seul, forme le Théâtre de Bernay et présente un Guignol plein de droierie et d'humour, et à Björn Fühler, un Suédois de Nancy, qui travaille également seul, caché sous un grand manteau dont il falt auroir de petites marionnettes à gaines. Neuf troupes non professionnelleš, sélectionnées après deux mois d'éliminatoires, participaient à la finzie de ce concours, qui s'est déroulé le samedi 8 juin au Musée des arts et traditions populaires.

Les deux leuréats participeront au Fastival d'animation de Villeneuve-lès-Avignon, organisé par Dominique Houdart au mole de juillet. Björn Fühler représentera la France au Festival international de Tchécoslovaquie.

#### Expositions

#### « Lebenstein et les siens»

Jan Lebenstein est de retour avec sa mythologie de cauchemar, ses humains à tête de bête, ses métamorphoses de monstres an perpetualle mutation, son érotisme tracique et provodain figé. Seuls, ou assemblés en scènes, de salon au d'ailleurs, les personnages posent pour l'éternité -- surfout ceux de née par trois juges mi-hommes mi-animaux, implacables. Les trois juges de l'enfer peut-être. Quadrapèdes, Spectacie vert, Affrontement, prise de position, etc., et deux - radiographiesportraits - qui pénètrent jusqu'au fond de l'être. Tout ce monde imaginaire ne nous atteint pourtant que parce qu'il est tradult par des moyens picturaux d'une grande qualité et une streté du trait dans le graphisme que révèlent aussi d'admirables litho-J.-M. D.

\* La Resserre-Cité internationale. De 14 h. à 18 h. sauf dimanche et lundi et les jours de speciacie du Théâtre Oblique aux heures des représentations.

Aliditions pour l'orchestre surreller de l'Espance.

Burdi 25 julu, à 10 b., aire le se centre culture d'étal, s'il espance d'étal, s'il espance d'étal, s'il espance d'étal, s'il espance de l'Espance de L'Espance de L'Espance de L'Espance de L'Espance de l'étal, violenc et alté lutif sader da 2º groupe des violens 1º Vielenceile chof d'attagne

THEATRE NATIONAL

PAR-DESSUS

de Michel VANIVER Mise en scèns Roger PLANCHON

100

OPERA NON STOP

FESTIVAL LYRIQUE (Les extraits les plus célébres) TONY PONCET - HENRI LEGAY

MICHEL DENS - MARIO LATTRÉ, etc. Location théatre 231-09-92 et agence

THEATRE DE LA CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE 21.88. douréun-75014 Parts-Tel: 589.21 69 - 160 52 THEATRE OBLIQUE

e <u>LA RESSERRE</u> s soirs sauf dim. & 21 UN SOIR, TARD, D'ICI QUELQUE TEMPS de SAMUEL BECKETT

SOUS LES AUSPICES DE L'OFFICE DE TOURISME DE PARIS

**AU PALAIS DES CONGRES** 

**PORTE MAILLOT** 

DU 9 JUILLET AU 3 AOUT 1974

LES ETOILES, LE CORPS DE BALLET

ET L'ORCHESTRE **DE L'OPERA** 

**NOTRE DAME** 

BALLET EN DEUX ACTES DE ROLAND PETIT 9-10-11-12-13-15-16-29-30-31 JUILLET 1974 A 21 HEURES 1-2-3 AOUT 1974 A 21 HEURES

LE LAC DES CYGNES

17-18-19-20-22-1 -- 24-25-26-27 JUILLET 1974 A 21 HEURES

BON DE RESERVATION PAR CORRESPONDANCE

Pour vous assurer les meilleures pleces, louaz immédiatement per correspondence car ce service prend fin (14 jours avant chaque apectacia), au moment de l'ouverture de la location aux quichets du Paleis des Congrès (ces quichets sont ouverts de 12 h 30 à 19 h Téléphons 747.27.79). Rempissez le bon de réservation ci dessous et retournez-le rapidement au Palais des Congrès (Ballet de l'Opéra) porte Maillot 75017 Paris, en indiquant deux dates par ordre de préférence.
Si voi places né vous parvenaient pas 8 jours avant la première date cholsie, faites immédiatement une réclamation écrite au Paleis des Congrès. Aucune réclamation ne sera admise après le séance.

\_\_\_ OU LE

LOCATION EGALEMENT OUVERTE TOUTES AGENCES

- PLACES: 20 F - 30 F - 45 F.

LE BALLET DE L'

Europe 1 THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES LES GRANDS BALLETS CANADIENS

> THE du 10 au 29 juin

### THÉATRE DES VARIÉTÉS SPECTACLES

### théâtres

Les salles subventionnées

Opéra, 18 h. 30 : Don Quichotte.
Comèdie - Française, 20 h. 30 :
Ondine.
Odéou, 25 h. : Par-dessus bord.
Petit-Odéon, 21 h. 30 : Pierre Byland
et Philippe Gaulier, deux clowns.
Théàire de Chaillot, sails Gémier,
20 h. 30 : Phèdre : Grand Théàire,
20 h. 30 : Thollus et Cressida —
A is Gaité-Lyrique, 20 h. 45 les
Marionnettes isponaises du Bunraku.

marionietes japonases du Sun-raku. Théâtre de la Ville, 18 h. 30 : Elisabeth Schwarzkogf. Théâtre de l'Ést parisieu, 20 h. 30 : Ciuéma (Quinzaine des réalisa-teurs).

STUDIO MARIGNY CALL DO 19 SAINT-SEVERIN CORE SAINT-SEVERIN CORE SAINT-SEVERIN



TROIS AGES

Jeudi 13 juin

704-70-20 (lignes groupées) et 727-42-34 Nouveaux numéros d'appel:

Les autres salles

Autoine, 20 h. 30 : le Mari, la Pemme et la Mort.

Schénée, 21 h. : le Sexe faible.
Biotheatre, 20 h. 15 le Plétou ; la Savane : 22 h. 30 Moil. Pierre Ritière, ayant égorgé ma mère, ms sour et mon frère Capucines, 20 h. 45 : Seul le poisson rouge est au courant. — Petite saile, 18 h. 30 : Autopsie d'un dur ; 21 h. : Madame le sociétaire. Carré Thorieny, 20 h. : Mon œil. Cartoneherie de Vincennes, Atelier de l'Epée de Bois, 20 h. 45 : Locos. Cautre culturel suédois, 21 h. : les Affaires mirobolantes du roi des allumettes.
Europeca, 21 b. : Le Grand-Guignol revient.
Galté-Montpernasse, 21 h. : Loretta Strong.

Strong.

Hébertot, 21 h.: Candida.

Huchette, 20 h. 45 : la Cantatica
chauve; la Legon.

Liter Club, 21 h.: Cyglamour et le Inter Club, 21 h.: Cyglamour et le gaps.

La Broyère, 20 h. 30 : Cet animal étrange.

Le Lucernaire, 20 h. 30 : Molly Bloom; 22 h.: les Horsdins; 24 h.: Prison-corps.

Madeleine, 20 h. 30 : le Tournant.

Michodière, 20 h. 30 : l'Arnacour.

Montparmaise, 21 h.: Qu'est-ce qui frappe let si tôt; 2.

Le Palace, 19 h. 30 Groupe Arcans; 20 h. 30 . Vincent et l'ambs des personnalités; 22 h. 30 Areski et Brigité Fontaine.

Palair-Royal, 20 h. 30 ; ja Cage aux folics.

Premier Porte-Saint-Martin, 20 h. 30 : le Tar-Suffice Saint-André-des-Arts, 20 h. 30 : Hommsge à Pablo Neruda : 22 h. : Ph. Pouchain, le groupe Macioma. Studio des Champe-Elysées, 20 h. 45 :

Studio des Champs-Elysées, 20 h. 45:
Délirante Sarah.
Théâtre de la Citté luternationale,
— La Resserre, 21 h.: Cycle Samuel Beckett. — Grand Théâtre,
21 h.: Antigone, — La Galerie,
21 h.: le Nuage amoureux.
Théâtre de la Cour des Miracles,
20 h. 30: J'ai confiance en la justice de mon pays.
Théâtre des Deux-Portes, 20 h. 30: la Revizor.
Théâtre de Dix-Reures, 20 h. 30: La B.I.D.
Théâtre de Dix-Reures, 20 h. 30: Comment harponner le réquin.
Théâtre de la Fortune, 21 h.: Toujours aussi con?

jours aussi con? Théâtre Mecanique, 20 h. 30 : le Jour de la dominante.

Théâtre d'Orsay, 28 h. 30 · le Grand
Magic Circus. — La Galerie.

22 h. 30 : De même en etfet que le

RIF 15 ans de recherches le cinème Le Pegade 87 bis, que de Gebylons 78007 Penis préseme du Seu Bigin 1874 16 pagrésale

41 apectables 12 dislogusa 2 pembe cuventes sildug ນະ

BILBOQUET VO / LA CLEF VO



Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes

(de 11 heures à 21 heures, sauf les dimanches et jours fériés.)

speak martien?; 22 h. 15 : Sa négresse Jésus. Troglodyte, 21 h. 30 : Xáhát. Les théâtres de bantieue

Ivry, Théâtre, 21 h. : la Jalousie du Barhontila Ivry, Théaire, 21 h. la Jalousle du Barbouillé.
Levallois-Perret, saila Georges-Sadoul, 21 h.: l'Eplins noire.
Mendon, Festival, 21 h.: Concert.
Montreuil, saile Marcelin-Berthelot, 20 h. 30: Four un délit mineur.
Nanterre, M. J. Daniel-Péry; 30 h. 30: Jeux et massacrés.
Saint-Denis, Théatre Gérard-Philipe, 20 h. 30: Chias Vencera.
Saint-Germain-en-Laye, saile Maurice-Denis, 21 h.: Concert.
Valenton, Café-Théatre, 21 h.: J'ai d'is chauce.
Vincennes, chapelie du château, 21 h.: Concert.

Les cajés-théâtres ...

Les cajés-shéaires

Au Bec fin, 21 h. 30 : Feydeau;
22 h. 30 : La nuit va être iongue,
Léonor; 24 h. : le Zisi des anges,
Au Vrai. Chite partiten, 20 h. 30 :
Grand Combat; 22 h. : Luis Rego.
Café d'Edgar, 30 h. : Action du vidéothéâtre; 23 h. : les Petites Filies
modules.
Café de la Gare, 20 h. 30 : Coluche;
22 h. 30 : Just a quick sweet
dresm.
Café - Théâtre de POdéon, 21 h. :
Huis clos; 22 h. 33 : Quand j'aeral
graude, j'seral paranojaque,
Café - Théâtre de Neujily, 22 h. :
Paradiville.
Le Fanai, 20 h. 30 : Elistoire du fabuleux Cagliostro.
Le Jour de Fête, 21 h. : la Manivelle;
22 h. : Mr Granka; 23 h. : C'est eu
se mouchant qu'on devieut moucheron; 24 b. : les Dessins de
Laville.
Perit Casino. 21 h. 30 : La rentrée

Laville.

Petit Casino, 21 h. 30 : La rentrée de Greta Garbo ; 22 h. 45 : Douby de Grein Garbo; 22 h. 45: Douby or not Douby.
Pizza du Marais, 20 h. 30: Sainte Jeanne du Larzac; 22 h. 30: Poussez les murs.
Le Séjénite, saile I, 30 h. 45: les Mille et Une Nuits; 22 h.: la Folle. — Saile II, 21 h.: Dieux nus; 22 h. 30: le Dernier Tango dans la jungle.
Le Spiendid, 20 h. 30: Ma tâte est malade; 22 h. 30: Jvais craquer.
Le Tripot, 20 h. 30: les Aventures d'Ambergine.
La Vieille Grille, 22 h. 30: Qu'avonsnus fâit de Jack Harrisson?

Le music-hall

Casino de Paris, 20 h. 45 : Zizi je t'aime Charles-de-Eochefort, 20 h. 45 : la Traversée du vingulème siècle en chantant. corps est un... chantant.

Theatre Present, 20 h. 30 : Do you

Comédie des Champs - Elysées,
20 h. 45 : les Frères Jacques.

Elysée-Montmartre, 21 h : Oh l Calcutta | Folies-Bergères, 20 h. 30 ; J'aime à

Olympis, 21 h. 30 : les Quilapáyun (Chih). Théátre 347, 21 h. : Una Ramos. Le cirque Carré Thorigny (Hôtel Salé), 20 h. : le Cirque Gruss.

La donse

Palain des Sports, 21 h. : Rudolf Palais des Sports, 21 h.: Rudoir Röbrect.

Henri-Varua-Mogador, 20 h. 45;
Dannes nationaise d'Espagne.

Espace Cardia, 20 h. 30: Peter Gog et Es compagnic

Saite Pievel, 21 h.: Ballet national du Sénégal.

Centre americain, 21 h.: The Phoenix (1922).

Thé Atre des Champs-Elysées, 20 h. 30: Les grands ballets canadiens.

Les festivals

FESTIVAL DU MARAIS
Théatre, hôtel de Rohan-Strasbourg,
21 h. 15 : Othello.
Musique, égisse Saint - Nicolas - dezChamps, 21 h. 15 : J. Boyer, orque.
Hôtel de Beauvals, 20 h. 30 : Chansons et Poesie. — Place du Marché.
Sainte-Catherine, 20 h. : 10 Médacin voinnt. — Square Langlois,
19 h. : Ph. Duval, mime.
FESTIVAL DE SAINT-DENIS
Egisse inthérienne, 21 h. : Orchestre
de chambre Paul Kusute (Hændel,
Mozart. Serrette).
MAI DE VERSAILLES
Château, 16 h. 30 : Coucert spirituel,
chœurs et orque.

Les concerts

Les concerts

Théstre de la Ville, 18 h. 39 : Ellsabeth Schwarzkopt (Bach. Ghek,
Mozart, Schubert, Schumann,
Brahms. Strauss).
Maison de PO. R. T. F., 20 h. 38 :
H. Puig-Roget, piano, et le Quatuor de PO. R. T. F., dr. M. Gouraud (Martinet, Sc h u m a n n,
Schutz, Tomkina, Scier).
Notre-Dame, 21 h. : la Passion seion
saint Jean (Bach), dir. R. P. Martin.
Cité universitaire, maison de l'Allemagne, 21 h. : P. Solter, plano
(Mozart, Becthoven, Debussy, Prokoffey). koffev).

Relise des Biliettes, 20 h. 36 : A. Drdeyn, soprauo, et Orchestro des ciudiants de Paris, dir. R. Trochon i Bach, Mozart, Weber, Grieg.

And the first of the second

Le inss

Carré Thorlany, 21 h. 30 : Jho Archer. M. J. C. Xe. 21 h. : Corcovado, de P. Mechail.

— QUINTETTE • 14 JUILLET — "La révolution doit s'arrêter à la perfection du honheur" Saint-Just un film du théâtre du soleil réalisé par ariane mnouchkine LE MONDE



BIARRITZ • UGC MARBEUF • UGC BDEON MADELEINE • MAX LINDER • CLICHY PATHE BIENVENUE MONTPARNASSE MAGIC CONVENTION • LA CLEF ARTEL NOGENT • CARREFOUR PARTIN CYRANO SESSAULT • CARREFOUR PARTIN GYRANO PERSAILLES • CALYPSO VIRY-CHATILION
C2L ST-BERMAIN • ARTEL VILLENEUVE
FLANADES SARCELLES

ADRESSE

DATES LE \_

NOMBRE DE PLACE (S) \_\_\_

SIGNATURE

MICHEL PICCOU/ROMY SCHNEDER FRANCIS GIROD

interdit aux moins de 18 ans

Force comique irrésistible.

#### **SPECTACLES**

#### La cinémathèque

Challiot, 15 h.: In Malson dans la dune, de P. Bilion; 18 h. 30: le Château des amants maudits, de R. Freda; 20 h. 30: John McCabe. de R. Altman; 22 h. 30: Entre le ciel et l'enfer, d'A. Kurasowi; 0 h. 30: Glamourous Ghost. Bue d'Ulm, 19 h. 30: Frentie Marshall, d'A. Dwan; 21 h.: les Espions, de F. Lang.

#### Les exclusivités

AMARCORD (It., v.): Gaumont-Champs - Elysées. 8° (359-04-87). Hautefeuille, 6° (633-79-38). Gaumont-Rive-Gauche, 6° (548-26-36). v. I.: Impérial, 2° (742-73-82). MERICAN GRAFITTI (A. v.).: Studio République, 2° (305-51-97). Luxembourg. 6° (633-97-77). L'ABNAQUE (A. v.).: Elysées-Cinéms. 8° (225-37-90). U.G.C.-Odéon. 6° (223-71-38): v.f.: Napoléon. 17° (380-41-46). Miramar. 14° (326-41-02). Mistral. 14° (734-20-70). Omnia. 2° (231-39-36). Helder. 9° (770-11-24). Bretagne, 6° (232-57-37). Liberté. 12° (343-01-38). Murat. 16° (288-99-75). Tourelles. 20° (236-51-98). Cambroune, 15° (734-49-96)

49-96)
LA BONZESSE (Pr.) (\*\*): Marwarz
2\* (742-83-90), George-V, 8\* (22541-46), Paramount-Galté, 14\* (326-

#### Les films nouveaux

THE NICKEL RIDE, film américain de Robert Mulligan, avec Jason Miller. — v.o.: Riarritz, (&) (259-42-33), Médicis (5°) (253-25-97), Cinémonde-Opéra (9°) (770-01-90), Cinémonde-Opéra (9°) (770-01-90), E SHERIF NE PARDONNE PAS (\*\*) film italien de Barry Shear, avec Richard Harris. — v.o.: Ermitage (8°) (225-15-99); v.f.: Hollywood Boulevard (9°) (770-10-41), Gaité-Clichy (18°) (287-62-99), Liberté (12°) (243-01-59), Murat (16°) (288-99-73), Clichy Palace (17°) (287-77-29). THE SUGARLAND EXPRESS film américain de Steven

Olichy Palace (17\*) (387-77-29).

THE SUGARLAND EXPRESS film américain de Steven Spielberg, avec Goldie Hawn.

— 'v.o.: France Elysées (8\*) (225-19-73). St-Germain Studio (5\*) (633-42-72); v.f.: Lumière (9\*) (770-81-64). Montparnasse 83 (6\*) (544-14-27). Gauroont Convention (15\*) (528-42-27). Caravelle (18\*) (387-30-72). Fauvette (13\*) (331-56-86). Cambronne (15\*). SWEET MOVIE (\*\*), film franco-canadien de Dusan Makavejev, avec Carole Laure et Anna Prucnal — v.o.: Elysées-Lincoln (8\*) (359-36-14), Quartier Latin (5\*) (335-84-55). Guintette (5\*) (335-84-55). Guintette (5\*) (335-34-40); v.f.: Clichy-Pathé (18\*) (532-37-41), Moniparnasse - Fathé (14\*) (525-65-13). Gaumont-Convention (15\*). (228-42-27). Shlasges. Pasquier (3\*) (387-56-16).

LE TEMPS D'UNE CHASSE, film canadien de Francis Mankewicz, avec Marcel Sabourin.

— Studio Alpha (5\*) (633-39-47).

MONOLOGUE, film soviétique

39-47). MONOLOGUE, film soviétique de Yila Arerbakh. — v.o. : La Clef (5°) (337-90-90), Bilbo-quet (6°) (222-87-23), Rane-lagh (16°) (234-14-08). SI SI MON COLONEL, film Franco-italien de Nino Guerrini, avec Jacques Guerrini, avec Jacques
Dufilho, Aldo Maccione. —
Vf.: Capri (2°) (508-11-68),
Ermitage (8°) (225-15-98),
Paramount-Opéra (9°) (07334-37), Maine (14°) (557-06-36),
Grand-Pavois (15°) (531-44-58),
Paramount - Maillot - Fershing
(17°) (747-34-24). (17-) (747-24-24). TERRE BRULEE, film anglais de Cornel Wilds. — v. o. : Studio de l'Etolle, 17e (380-19-93).

99-34), Boulmich', 5° (032-48-29), Passy, 16° (286-62-34), Jaan-Cocteau, 5° (033-47-62), Para-mount-Montmartra, 18° (806-34-25), Paramount-Gobelins, 13° (707-12-28), Paramount-Maillot, 17° (747-CONVERSATION SECRETE

CONVERSATION SECRETE (A., v.o.): Montparnasse-Pathé. 14° (325-65-13), Madeleine, 3° (073-56-03), Concorde. 3° (359-82-84), Saint - Michel. 3° (326-79-17). Saint - Germain - Village, 5° (633-87-59).

LE COURAGE DU PEUFLE (Bolly. v.o.): Studio de la Harpe, 5° (033-34-83): Quatorze-Juillet, 11° (700-51-13).

LA DERNIERE CONVERN

(033-34-83); Quatorze-Juillet, 11° (700-51-13).

LA DERNIERE CORVEE (A., v.o.); Hauterenille, 6° (633-76-38); Graumont-Elysées-II SF. 3° (225-67-28).

LES DURS (It.-Pr., v.l.); Ermitage, 8° (359-15-71), Rex. 1° (225-82-95); Telstar, 13° (321-06-19), Rotonde, 6° (633-68-22), Galté-Cinchy, 18° (337-62-98).

FRANCE S.A. (Pr.) (\*\*); Vendôme, 2° (033-26-12), U.G.C. - Marbani, 8° (03-20-12), U.G.C. - Marbani, 8° (225-47-19), Blenventle - Montparnasse, 15° (544-25-22), Arlequin, 6° (549-62-25).

St-André-des-Arta; 6° (236-48-18); L. ETAIT UNE FOUS ZAPATA (Mex. v.o.); Cincohe de Saint-Germain, 6° (631-10-32).

LE HASARD ET LA VIOLENCE (Fr.); Concorde, 8° (339-92-84), Clupy - Palec, 5° (333-97-76); Royal-Haussmann-Club, 9° (770-47-55), Montparansse-Pathé, 14° (326-63-13), Cilchy-Pathé, 18° (329-37-47).

JIMY BENDRIX (A., v.o.); Action-

(326-83-13). Clichy-Pathe. 18° (326-83-14).

(398-37-47).

JIMY HENDRIX (A., v.o.): Action-Christine. 8° (325-83-78). Action-République. 11° (305-83-78). Action-République. 11° (305-83-78).

LA FEMME DE JEAN (Fr.): Bonsparte. 8° (226-12-12). U.G.C.-Marbeuf. 8° (226-47-19).

LES LARMES AMERES DE FETRA VON EART (All., v.o.): Panthéon. 5° (633-18-44).

JISS (Fr.): Quantete. 5° (633-33-40). Jean-Renout. 9° (874-40-75).

ON S'EST TROMFE D'HSTOIRE D'AMOUR (Fr.): Quintette. 5° (633-35-49). Saint-Lazare-Pasquier. 8° (387-55-18).

PATAQUESSE (A1g., v.o.): La Clef

8° (387-36-18).
PATAQUESSE (Alg., v.o.): La Clef 3° (337-20-20).
PORTIER DE NUIT (It., v.o.) (\*\*\*): Hautefeuille. 8° (533-79-38); v.f.; Montparnasse-83. 8° (544-14-27).
LE PRUTECTEUR (Fr.): Mercury, 8° (223-73-80). A.B.C.. 2° (238-33-54). Clichy-Pathé. 18° (522-87-41). Gaumont-Sud. 14° (331-81-18). Chury-Palace, 8° (033-07-78). Boequet. 7° (551-44-11). Montparnasse-Pathé. 14°

CIPETTAS

Les films marqués (\*) sont interdits aux moins de treize ans. (\*\*\*) aux moins de dix-huit ans. (\*\*\*) aux moins de dix-huit

Garmont-Convention, 19\* (828-42-27).

STAVISEY (Fr.): Colliste, 8\* (358-29-46). Français, 9\* (770-33-88). Wepler, 18\* (387-50-70). Gaumont-Convention, 15\* (828-42-27). Victor-Hugo, 18\* (727-49-75). Quintette, 5\* (933-35-40). Gaumont-Gambetta, 20\* (797-02-74). Fauvette, 13\* (331-60-74). Montparnasse-Pathé, 14\* (326-83-13).

20 (131-2-47). Montparnasse-Pathé. 14° (326-65-13).

TOUS LES AUTRES S'APPELLENT ALI (All., v.o.) : Studio Git-le-Cœur. 6° (326-80-25).

TOUTE UNE VIE (Fr.) : Normandie, 3° (339-41-18). Caméo. 9° (770-20-89). Ereusgne. 6° (325-71-08). Cti-chy-Pathé. 18° (325-37-41). Mistrai. 14° (734-20-71). Magic Convention. 15° (326-20-32).

TOUTE NUBITE SERA CHATIEE (Brés., v.o.) (°°) : U.G.C.-Marbeuf. 8° (225-47-19). Studio des Ursulines. 5° (033-39-19). Dragon. 6° (548-54-74) : vf. : Gramont. 2° (742-95-82).

LE TRIO INFERNAL (Pr.) (°°) :

93-E2). LE TRIO INFERNAL (Fr.) (\*\*): La Clef, 5\* (337-90-90), U.G.C.-Marbeuf, 8\* (225-47-19), U.G.C.-

Odéon. 6 (325-71-98). Biarritz, 8 (359-42-33), Msdeleine, 8 (673-56-03). Max-Linder. P (770-40-04). Bienrehüe-Montparnasse, 15 (542-35-02). Clichy-Pathé, 18 (522-37-41). Msgic-Couvention, 15 (628-20-32). UN HOMME QUI DORT (Fr.) : Le Seine. 5 (325-92-46).

UN HOMME QUI DORT (Fr.): Le Seine, 5 (325-82-46).

UNE RAISON POUR VIVRE, UNE RAISON POUR MOURIR (Fr.-lt.): Diderot, 12 (343-18-29), Maxéville, 9 (770-72-87).

LES VALSEUSES (Fr.) (\*\*): Capri, 2 (508-11-69), Paramount-Odéon, 6 (325-58-83), Paramount-Elysées, 8 (359-49-34), Paramount-Orieans, 14 (580-03-75), Paramount-Orieans, 14 (326-22-17), Paramount-Maillot, 17 (747-24-24), Paramount-Maillot, 17 (747-24-24), Paramount-Montparnasse, 14 (326-22-17).

LA VIREE SUPERBE (Fr.): Omnia, 3 (231-39-36), Siudio Galande, 5 (033-72-71)

partasse 14" (322-27-17).

LA VIREE SUPERBE (Fr.): Omnia. 3" (231-39-36), Sludio Galande, 5" (023-72-71)

LES VIOLONS DU BAL (Fr.): Montpartasse 83, 6" (544-14-27), Elysées-Point Show, 8" (225-67-29). Mexeville, 9" (770-72-87), Gaumont-convention, 15" (828-42-7), Montréal Club. 20" (607-15-81), Marcadet, 18" (606-22-81), Palais Avron, 20" (343-86-41), Murat, 16" (228-99-75).

WOODY ET LES ROBOTS (A. v.o.): Publicis Matignon, 8" (359-31-17), Elysées - Lincoln, 8" (359-35-14), Hauveleuille, 6" (633-37-59); vf. (325-27-66), Saint-Germain Huchette, 5" (633-37-59); vf. (14-27), Cilchy-Pathé, 17" (522-37-41), Mareville, 9" (770-72-87), Gaumont - Sud, 14" (331-51-16), Cambronne, 15" (734-42-96).

#### BIARRITZ W . CINEMONDE OPERA W STUDIO MEDICIS 10

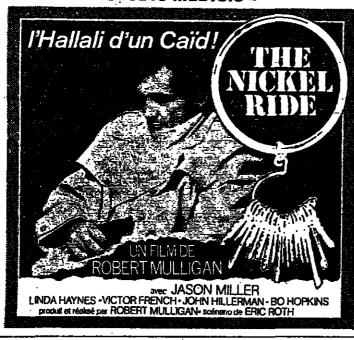

UGC MARBEUF - VENDOME - CLUNY ECOLES - ARLEQUIN BIENVENUE MONTPARNASSE përiphërie : PARLY II - ARTEL Rosay II - ARTEL Villeneuve St-Sporge:

un film explosif - FRANCE-SOIR

★★ insolence et originalité - <u>paris matce</u>

stupéfiant - L'EXPRESS

un coup de poing visuel - LE POINT

tout y est, le rythme, les acteurs



ELYSÉES POINT SHOW 2 - MONTPARNASSE 83 - MAXEVILLE

## MARIE-JOSE NAT

**GRAND PRIX** D'INTERPRETATION FEMININE

**FESTIVAL DE CANNES 1974** 

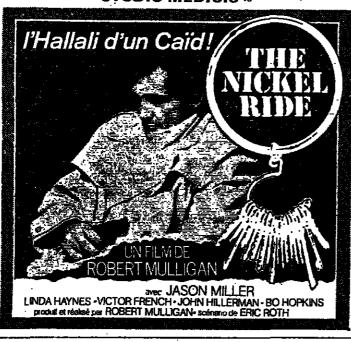

parfaits, la violence - LE MONDE



3 MURAT - CONVENTION GAUMONT - MONTREAL - PALAIS D'AVRON - MARCADET - Périphérie : ARTEL Nogent - PARLY II

un film de MICHEL DRACH

Réceptions

— A l'occasion de le lête nationale de leur pays, l'ambassadeur des Phi-lippines en France et Mine Luis Moreno-Salcedo ont offert une réception mercredi 12 juin.

Fiançailles

-- Le comie et la comtesse Pierre de Gaigneron de Marolles, M. et Mme René Nascke. sont heureux de faire part des fian-calles de leurs enfants Christine et Henri. Carractut et Hen 102, rue de Grenelle, 75 007 Paris. 12, boulevard Lachèze, 42 600 Montbrison.

#### Nécrologie

– Mme Blanca Mora y Araujo, son épouse, M. et Mme Miguel Angel Asturias-Amado, M. et Mme Rodrigo Asturina-Amado, ses enfants, Sandrino Asturias-Valenzuela, son

ont la douleur d'annoncer le décès de

S.E. Miguel Angel ASTURIAS, prix Lénine de la paix 1866.
prix Nobel de littérature 1957.
ancien ambassadeur de la République du Guatemala
à Paris,
grand-officier de la Légion d'honneur,
survenu à Madrid, le 9 juin 1874.
Ses obséques seront célébrées par S.E. Mgr Daniel Pezeril, écèque auxiliaire de Paris, en l'église Saint-Philippe-du-Roule, mardi 18 juin à 16 heures précises.
Une chapelle ardente sera ouverte au public, à l'église, lundi 17 juin, à partir de 16 heures.
Cot avis tient lieu de faire-part.
27. rue Saint-Perdinand,
75 017 Paris.

- Louise Salmon, Michel et Gilbert Caquelin, ses enfants.

Toute la famille et ses amis proches,

ont la douleur de faire part du décès de

décès de

Mme CAQUELIN-SALAION,

née Jeanne Maguin,

survenu, le 11 juin 1974, dans sa quatre-vingt-neuvième année, à Ennery (Val-d'Oise).

La levée du corpa gura lieu dans la plus stricte intimité, le vendredi 14 juin 1874, à 14 h. 30, à la Clinique diététique d'Ennery, suivie de l'Inhumation au cimetière des Batignolles, 8, rue Saint-Just, Paris-17°, vers 15 h. 45.

32, rue Aristide-Briand, 95 520 Osny, 48, rue Pernety, 75 914 Paris.

Mme Jean Denoyelle et ses 

décès de

M. Jean BENOYELLE,
ancien élève de l'ENA,
directeur
de l'administration générale
èt des gens de mer
au Secrétariat général

au Secrétariat général

de la marine marchande,
chevalier de la Légion d'honneur,
leur époux, père, fils et parent,
survenu le 11 juin à l'âge de cinquante-deux ans.
La cérémonie religieuse sera télébrèe le vendredi 14 juin, à 10 h. 30,
en l'églisé Saint-Jean-Baptiste de
Sceaux, suivie de l'inhumation au
cimetière de Bapneux-Parisien.

12/2, rue Pavi-Coudere,
92 330 Sceaux.

Le secrétaire général de la mariue marchanue.
a le regret de faire part du décès de
M. Jean DENOVELLE,
administrateur civil,

directeur de l'administration générale de l'administration générals et des gens de mer au Secrétariat général de la marine marchande, chevalier de la Légion d'honneur. survenu à Secaux (92 330). I juin 1974:

Les obsèques seront célébrées en l'église de Sceaux, le vendredi 14 juin, à 10 h. 30.

[ M. Jean Denoyelle était né en 1922 à Laval. Il était marié, père de deux entants. L'écencié ès lettres, diplômé de l'Ecole libre des sciences politiques et de l'université de Dartmouth (U.S.A.). Il était ancien étève de l'Ecole nationale d'administration (promotion « Nations unies »).

d'administration (promotion « Nations unles »).

Il fut d'ebord nommé administrateur civil au ministère du travail le ler ionvier 1950, puts délaché à l'administration centrale de la marine marchande à compter du ler lanvier 1952.

Affecté à les direction de l'administration générale et des sens de mer, il tut ensuite chargé de la sous-direction des sens de mer le le seviembre 1960. Nommé sous-directeur le 1961 et avril 1961 puis directeur de l'administration sénérale et des sens de inter le 22 septembre 1961.]

M. Georges Garandeau,
M. et Mine Bernard Legris,
M. et Mine Daniel Fournier,
Mille Catherine Garandeau,
out is douigur de faire part du
décès de
Mine Georges GARANDEAU,
nite Geneviève Lalaurie,
survenu sublitement, le 11 juin, à
Paris.

rans. La rérémonie religieuse aura lieu à l'égilse Notre-Dame-de-Grâce de Passy, le vendredi 14 juin, à 14 h. Mme Frédéric Henri-Busser,
M. et Mme Roland Busser,
M. et Mme Philippe Faure et leurs

enfants. M. et Mme-Charles de Vries e leurs enfants.

Mme Jean Victorien-Sardou.

Mme Edmond Descorps-Sardou.

M. et Mme Jean Cousin.

M. et Françoise Burg.

M. Marcel Fortin.

Les families de Vries. Teneveau.

parents, alliés et amis, ont la douleur de faire part de la

mort du

docteur Frédéric HENRI-BUSSER, professeur agrégé à la faculté de médecine de Paris, chevalier de la Légion d'honneur, médalle militaire 1914-1918.

médalile militaire 1914-1918.

croix de guerre 1939-1945.

croix de guerre 1939-1945.

engagé volontaire 1914.

résistant de 1940.

survenue subitement le jeudi 6 juin
1874, à l'ége de soirante-dix-iruit ans.

à son domicile, et dont les obsèques
out été célèbrées dans la pius stricte Les Pins d'Alep. 12, rue de Madrid 66-Le Cunnet.

¡Né le 6 mai 1896 à Parts, le docleur-rédéric : Henri-Busser, professeur: agrégé de la faculté de médecine de Paris, était e fils ainé d'Henri Bussar, membre de

l'institut, mort dans sa cent deuxierne année en 1973.
Ensabé volontaire pour la durée de la guerre le 4 septembre 1914, résistant de 1948, il avair adhéré des 1941 au Front national des médecins trançais. dirigé par le comité médical de la Résistance, membre du réseau Jade-Fizzroy, R participe aux combats de le libération.

On apprend la mort de notre confrère
René LECLERCQ.
décédé subitement mercredi 12 juin à l'hôpital Cochin, à la suite d'un malaise cardiaque.

Ses obseques auront lieu vendredl. à 16 heures, en l'église du Haut-Pas, 252, rue Seint-Jacques, où l'on se [A96 de soivante ans, Rene Lecterco evait appartenu avant le Suerre à la rédaction du « Petit Parisien », puis après la libération à cette du « Parisien ilbéré », où il avait été premier secrétaire de rédaction avant d'être nomme secrétaire sémérat adjoint de la rédaction.]

On nous prie d'annoncer le décès, survenu le 11 juin 1974, dans sa quatre-vingt-troisième année, de Mme Ernest MALLET, née Damagnes.

Les obséques seront célébrées dans l'intimité le 14 juin, en l'église de Jouars-Pontchartrain (78), à 15 h., sittles de l'inhumation.
De la part de De la part de M. et Mme Henri Lanoë. Mme Jacqueline Majiet

enfants.
M. Jean-Pierre Mollet.
Mme Damagnez.
Toute sa famille, fous ses amis.
Une bénédiction sera donnée à
la levée du corps. Hôpital Ambroise-Pare, Boulogne (92), à 13 h. 45.

— On nous prie d'annoncer le décès de Geres de Mme Georges MARTINET, née Gabrielle Arrighi de Casanova, survenu le 8 juin, à Paris, dans sa quatre-vingt-sixième annec.

De la part de ses enfants : M. et Mine Pierre Martinet. Mile Lucile Martinet. Mine Denise Martinet. M. et Mine René Martinet. Mile blarle-Jeanne Martinet. De ses petits-enfants, Et de toute la famille. Les obséques religieuses ont cu lieu à Montigny-les-Monts (10) dans la pius stricte intimité. 2, rue Charbonnel, 75 013 Paris.

L'Association des veuves civiles a la douleur de faire part du décès, le 11 juin, de sa vice-présidente G'nonieur,
Mine Suzaune MEYER.
Les obséques auront lleu le vendredi 14 juin. en l'église Sainte-Ciotlide, à 10 h. 30.

M. et Mme Pierre Scheil,
M. Bernard Scheil,
Mile Françoise Scheil,
M. et Mme Jean-Luc Ogler,
M. Yves Scheil,
Les familles Schell, Giraud, Meynier, Cappelle, de Roig-Bourdville,
Dufourd,

Dufourd,
ont la douleur de faire part du
décès de

Mme Rene SCHRLL,
née Thérèse Giraud,
leur mère, graud-mère et parente,
survenu à Neuilly-sur-Seine (92), le
11 juin 1974, êt yous prient d'assister
ou de vous unir d'intention au service religieux qui sera célèbre en la
cathédrale de Tulles (Corrèze) le
samedi 15 juin 1974, à 9 h, 15.
Cet avis tient lieu de faire-part.
43, rue Jacques-Dulud.
92 200 Neuilly-sur-Seine.

Mme Rugene Pierre Thebault M. et Mme Claude Marchand. Le docteur et Mme Georges The-bault et leurs enfants. M. et Mme Jean-Pierre Thebault et

M. et Mme Jean-Pierre Thebauit et leurs eufants, ses enfants, ses enfants.
Mile Emilie Masson.
Mine Emilie Masson.
Mine veure Pierre Jacquemain et ses enfants et petits-enfants.
M. et Mme Pierre Thebauit et leurs enfants et petits-enfants, ses bellea-sœurs, neveux et nières, Les famillés Cahu, Marchand. Massol et Morin.
Ses garents et alliés, ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils vienneut d'éprouver en la personne de

ver en la personne de M. Eugène-Pierre THEBAULT,

docteur en droit,
ancien vice-président
de la Cour d'appel de Tananarive,
ancien conseiller
à la Cour suprème de Madagascar,
officier de la Légion d'honneur,
officier de la Légion de Madagascar, de l'ordre national du Mérite. officier de l'ordre des Palmes académiques,

chevaller de l'Ordre national malgache, chevaller de l'ordre de l'Etolle noire du Bénin de l'ordre de l'Etolie noire du Bénin, commandeur de l'Ordre royal de la Grande-Comore, décédé subitement, le 8 juin, dans sa quatre-vingt-quatrième année en son domicile, 12, rue Call. Paris-10: Priez pour lui. Le service religieux sn l'église Saint-Joseph-Artisan et l'inhuma-

tion au cimetière de Subligny (Manche), ont eu lieu dans la plus 109 bis. avenue Charles-de-Gaulle, 92 200 Neuilly-sur-Seine, 27, rue de Colmar, 33-Bordeaux. 25, avenue de la Garenne. 21 700 Sainte-Geneviève-des-Bois.

Mime Pierre Truffaut.

CARNET

Mme Truffaut-Nais!i et ses enfants.
M. et Mme Jean-Philippe Matignon,
M. et Mme Paul Jacques Truffaut,
Les familles Levellie, Biaille de
Langiboudière, Boulord.

ont la douleur de faire part du décès de M. Pierre TRUFFAUT, chevalier de la Légion d'honneur, ancien député de la Charente-Maritime,

de la Charente-Maritime, president d'honneur de la Federation des syndicats d'ocents genéraux d'assurances, survenu le 11 juin 1974, à l'âge de qunire-vinets ans.

Les obsèques nuront lleu le jeudi 13 juin, à 15 heures, en l'eglise Notre-Dame de Challans. Cet avis tient ileu de faire-part.

Eles Marzelles >, 85 300 Challans.
14. avenue de la Grande-Armée, 75 017 Paris 9, rue Messidor, 75 012 Paris.
10. rue du Docteur-Roux, 75 015 Paris.
10. rue du Docteur-Roux.

15 015 Paris.

[Né le 14 mai 1894 à Carentan (Manchel, M. Pierre Truthaut était agent d'assurances. Son activite syndicale le conduisit à assumer, de 1942 à 1952. La présidence de la Fédération nationale des syndicals d'openis généraux d'assurances (F.M.S.A.G.A.). En 1945, il fut étu déoute de la Charente-Maritime et réélu en 1945 et 1947. Il était inscrit au groupe du Nouvement républicain populoire et siegeoit à la commission des finances de l'Assembles nationale. Il s'occupa ensuite de promouvoir le tourisme aux Antilles trancaises. M. Truttout n'a pas été réclu en 1951.

Chevalier de la Légion d'honneur et président d'honneur de la F.N.S.A.G.A.. M. Truttaut était le pere de notre confrere Paul-Jacques Trutfaut, d'« Quest-France ».)

On nous prie d'annoncer le décès, le 4 juin 1974, de Mme Paul WELSCH, née Germaine Roth.
De la part de Mme Robert Altmayer,
M. et Mme Eric Redslob et jeur fille.

M. et Mine Roger Claude et leurs enfants. M. et Mine Jean-Pierre Claude, leurs enfants et petite-fille. Ls cérémonte religieuse a eu lieu dans l'intimité à « Claire Demeure » à Versailles et l'inhumation à Stras-bourg dans la tombe de famille.

Messe anniversaire

- Une cérémonie du souvenir aura lieu le 15 juin 1974, à 11 heures, au Panthéon sur les tombrs de Victor SCHOBLCHER et de Félix ÉBOUE.

#### Communications diverses

\_ M. Hosteing, préfet des Hautsde-Seine, a. par arrêté en date du 15 mai 1974, nommé M. Francis Charcton, maire de Saint-Cloud de 1945 à 1971, maire honoraire.

#### **Bienfaisance**

L'Association de solidarité franco-arabe organise jusqu'au 19 juin, huit journées de solidarité avec les enfants palestiniens. Deux expositions-ventes se tiendront, l'une au centre culturel aigérien, 161, rue Saint-Jacques. à Paris-5 (œuvres de peintres, sculpteurs français et étrangers contemporains), l'autre au siège de l'association, 12, rue Augesiège de l'association, 12 rue Augereau à Paris-7° (artisanat pulestien). Un spectacle folklorique palestinien, suivi d'un récital de Paco Ibanez, aura lieu le 15 juin, à 15 b., au grand théàire de la Cité universitaire à Paris-14°.

#### Visites et conférences

VENDREDI 14 JUIN

VISITES GUIDEES ET PROMENADES. — Caisse nationale des
monuments historiques — 15 h.
devant l'église Sainte-Eissabeth, rue
du Temple, Mme Bouquet des Chaux:
"Mine Elisabeth su temple ». —
15 h. métro Colonel-Fablen,
Mme Cawald: a Siège du P.C., d'Oscar
Niemeyer ». — 15 h., 1. rue SaintJulien-le-Pauvre, Mme Saint-Girons:
"Eglises de Soint-Juilen et SaintSéverin ». — 15 h. 42, avenue des
Gobelius, Mme Stoppeisère: a Manufacture royale des Gobelius ».
CONPERENCES. — 20 b., salle
Pieyel, 252, rue du Faubourg-SaintHonoré: « La Bingavad-Gita - La
Métempsycose, science perdue »
iMouvement Hare Krishna) (Entrée
libre). VENDREDI 14 JUIN

Indian Tonic » de SCHWEPPES.



Le havane objet de soins attentifs est présenté en parfait état de conservation

### INFORMATIONS PRATIQUES

#### Télévision et radiodiffusion

JEUDI 13 JUIN

lundi. un supplément radio-télévision avec les programmes complets de la semaine.

#### PROGRAMMES SOUS RÉSERVES

A la suite des préavis de grève déposé par les syndicuts, certaines émissions de télévision, notamment celles en direct. risquent d'être perturbées. Un programme unique sezait diffusé sur toutes les stations de la Radiodiffusion nationale.

#### O CHAINE I

-589 g

20 h. 15 Feuilleton : Nans le bergar.

#### LES 5 PERFECTIONNEMENTS DU NOUVERU RRSOIR 3 TETES PHILIPS 74

20 h. 30 Dramatique : « La crécelle », de Ch.
Dyer. Réal. B. Kahane. Avec E. Kerr,
P. Vernier. P. Savatier.
En Angleterre, un jeune homme de trente
ann passe une nuit avec une jeune femme
qui n'est pas tout à fait une prostituée
Cotte nièce jut créée en 1963 à la GaiteMontparnaise par Claude Bich et Jacqueline
Conthier.

#### CHAINE II (couleur)

18 h. 50 Coupe du monde de football : Bresil-Yougoslavie.
19 h. 45 Feuilleton : Animaux conleurs.

20 h. 35 Variétés : Domino, de G. Lux.

Adamo et Nicoletta 21 h. 35 Le dossier secret des trèsors, Les deux valises de Budapest, de P. Bokor et J.-J Sirkis Le 21 mars 1921, la République des conseils hongrois n'est recommus à l'Ouest que par l'Autriche. Deux valless concenant une partie des réserves monétaires de la Rongrie seront l'objet de nombreuses convoltises.

. Le Monde - publie tous les edis, zumero daté du dimanche-

 CHAINE III (couleur) 19 h. 40 Magazine : Vivre à loisiz, de Cl. Dupont: La chasse photographique. 20 h. 40 Magazine 52, de J.-F. Chauvel, S. Walsh

Le situation en Italie; Des travailleurs algériens, pour quoi juire? 21 h 30 Variétés : Jacques Doual Réal D. Wro-

#### • FRANCE-CULTURE

20 h., c La fentation de saint Ambine », de R. Auciair, d'après Fiaubert, avec A. Curry, J. Bertheau, J. Bretonnière, H. Buthion, P. Constant, M. Cassan, D. Daniel (1): 21 h. 20, Slatoste et médecine; 21 h. 50, Livre d'ar; 22 h. 35, Recheches musicales; 23 h., Format de poche ; c Les jeux de l'amour et du lansee », de J. Pelanot; 23 h. 15, Grandes réalisations discographiques.

#### FRANCE-MUSIQUE

20 h. 30 (S.). Soirée lyrique ; « Les indes galantes » (Rameau), avec J. Smith, G. Hartman, L. Devos, J. Elwes, Ph. Huftenlocher. Ensemble vocal « A chour jole », de Valence; 22 h. 45 (S.), Clerté dans la nuit ; 23 h. (S.), Le monde dea lazz : Rebour sur le carrière d'Albert Ayler ; 24 h. (S.), La musique et ses classiques ; 1 h. 30. Pop music.

TRIBUNES ET DEBATS EUROPE 1 : 19 h. 20, M. Jean-Pietre Four-cade, ministre de l'économie et des finances

#### MÉTÉOROLOGIE





➡ Lignes d'égale hauteur de baromètre cotées en millibars (le mb vaut environ ¾ de mm) Zone de pluie ou neige 🗸 averses 🌠 orages 🖚 Sens de la marche des fronts

Front chaud ...... Front froid ...... Front occlus

Evolution probable du temps en ce flux, une perturbation aitaée
France entre le jeudi 13 juin à jeudi matin en Allemagne se déplae heure et le vendredi 14 juin à cers vers notre pays, mais en s'affaiM heures ;

Les vents, de nord à nord-est,

Vendredi 14 juin, de l'Alsace et de la Lorraine au Massif Central et aux Alpes, le temps sera très nuageux et qualques pluies sont possibles le matin. Des éclaircies se dévalopperent l'après-midi. Sur le resté de la Au cours de ces deux jours, un flux de vents de nord à nord-est persistera sur l'ensemble de la France, où circuleront encore des masses d'air relativement frais. Dans

. فد ،

Les vents, de nord à nord-est, modérés en général, seront assez forts par moments dans la basse vallée du Rhône et le Ess-Languedoc, ainsi qu'su large. Les températures, stationnaires dans l'Est et le Nord-Est, seront en légère hausse sur les autres régions.

Jeudi 13 juin. à 7 heures, la pres-sion atmosphérique réduite su ni-veau de la mer était, à Paris - Le Bourget, de 10:09,7 millibars, soit 765,5 millimètres de mercure.

Températures (le premier chiffre indique le maximum enregistré au cours de la journée du 12 juin; le second, le minimum de la nuit du 12 au 13 : Biarriz, 20 et 15 degrés : Bordeaux, 25 et 12 : Brest, 22 et 10 : Caen. 18 et 10 : Cherbourg, 18 et 10 : Ciermont-Ferrand, 18 et 9 : Dijon, 19 et 8 : Grenoble. 18 et 7 : Lille, 17 et 8 : Lyon, 19 et 10 : Marseille, 24 et 14 : Nancy, 18 et 8 : Nantes, 25 et 12 : Nice, 21 et 18 : Paris - Le Bourget, 21 et 8 : Pau, 25 et 12 : Perpinan, 27 et 18 : Rennes, 23 et 12 . Strasbourg, 18 et 8 : Toulouse, 25 et 12 : Ajaccio, 21 et 11 : Fointe-aet 12; Ajaccio, 31 et 11; Pointe-a-Pitre, 32 et 27.

Températures relevées à l'étranger : Amsterdam, 15 et 8 degrés ; Athènes, 24 et 18 : Bonn, 12 et 8 ; Bruxelles, 17 et 8 ; Lc Caira, 24 et 25 ; lles Canaries, 28 et 29 ; Coponhague, 17 et 14 ; Genèva, 18 et 8 ; Lisbonne, 24 et 16 ; Londres, 19 et 9 ; Madrid, 27 et 15 ; Moscou, 23 et 15 ; New-York, 20 et 16 ; Palma-de-Majorque, 25 et 14 ; Rome, 21 et 13 ; Skockholm, 17 et 12 ; Téhéran, 24 et 21 25 et 14 : Rome, 21 et 13 : Stoc 17 et 12 : Téhéran, 34 et 21.

A L'HOTEL DROUOT

Vendredi

YENTES

#### **VENDREDI 14 JUIN**

#### • CHAINE J

15 h. 50 Coupe du monde de football : Allemagne-Match retransmis de Berlin.

19 h. 20 Coupe du monde de football : Ecosse Match retransmis de Dortmund.

21 h. 20 Feuilleton : Nans le barger. 21 h. 35 Au rendez-vous des grands reporters, par R. Pic et M. Tsuriac.

Les rues sans joie de Belfast; les « virages de Sadate ».

#### CHAINE II (couleur)

15 h. 15 Tennis : Internationaux de France. 19 h. 45 Feuilleton : Animaux couleurs. Couleurs de la muit.

20 h. 35 Dramatique : « l'Implantation », de G. Perrault. Adapt. et dial. J. Cosmos. Réal. G.-A. Lefranc. Avec F. Dunoyer, J. Alric, Cl Nadal Un agent secret s'introduit dans une famille française en empruntent l'identité ficitée d'un neveu du Venezuela. Peu à peu il se sent devenir un membre de la famille

22 h. 10 Emission littéraire : Paliques, de M. Gil-

#### CHAINE III (couleur)

19 h. 40 Magazine artistique : Des yeux pour voir,

de P. Desfons. 20 h. 40 Variétés : Mon pays, le voici. Amalia Rodrigues présente le Portugal Réal N. Ribowski. 21 h. 30 Questionnaire, de J.-L. Servan-Schreiber. Avec M. Pierre Dreyfus, P.-D.G. de la

#### • FRANCE-CULTURE

20 h., Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault reçoivent:
P. Seghers, D. Comfard, M. Cholodenko, M. Clavel, le Grand
Magic Circus et D. Jando; 21 h., Entretien avec Pierre Barbizet; 21 h. 20. Les grandes avecues de la science moderne;
21 h. 30, Art, création, méthode; 22 h., Les livres de sciencefiction; 23 h. 15, Le concert du bibliophile.

#### FRANCE-MUSIQUE

20 h. 30 (5.), En direct du studio 105 : Soirée publique : Musique à découvrir : Hommage à André Caplet, avec le concours da S. Cotelle, barpiste, D. Rénny, G. de Maria, violonistes, M. Lemoine, affisie, M. Ganuza, violoncelliste M. Apnel, soprano, A. Bartelloni, mezzo-soprano, J. Pudieliner, contratio, direct. J. Calvet : « Confé enhantique pour harpe et quanto à cordes », d'après « le Massue de la mort rouge » d'Edgar Pos. » Deux divertissements pour harpe avuis ». pour trio vocal et quatuor à cordes »; 22 h. (S.), Jardina à la française; 23 h., incomifio; 24 h. (S.), La moslque et aes classiques; 1 h. 30, Nocturnaies.

Chasse

GIBIER D'EAU :

OUVERTURE RETARDÉE

A la demande du ministre de la qualité de la vie, le Conseil national de la chasse et de la faime sauvage a émis, au cours de sa réunion du 5 juin 1974, l'avis que la chasse au gibier d'eau pour la campagne 1974-1975 ne devrait être ouverte dans aucun département avant le 28 juillet. Les ouvertures s'échelonneront donc suivant les départements entre le début du mois d'août et la mi-septembre.

Les fédérations départementales des chasseurs s'étaient déjà prononcées, à quelques exceptions près, pour une ouverture tardire, dans le but de ménager les espèces migratrices éprouvées par la sécheresse qui persiste dans leurs zones d'hivernage en Afrique.

#### Loterie nationale

|                                                  | _                       | 1                                                                              |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| TRANCHE DE                                       | JUIN DE                 | s signes du zodia                                                              | QUE                     |
| Bélier                                           | autres<br>Signes        | Scorpion                                                                       | autre<br>Signe          |
| 8120 5 000<br>9553 10 000<br>34247 100 050       | 500<br>I 000<br>5 050   | 7489 5 000 · 2988 10 000 · 11879 100 000                                       | 50<br>1 00<br>5 00      |
| Taureau                                          | autres<br>Signes        | Sagittaire                                                                     | autre<br>Signes         |
| 6353 5 000<br>6787 10 030<br>23380 100 000       | 550<br>1 050<br>5 000 . | 2134 5 000<br>2299 10 000<br>34335 100 050                                     | 500<br>1 000<br>5 050   |
| Gémeaux                                          | AUTRES<br>SIGNES        | Capricorne                                                                     | autre<br>Signes         |
| 0695 5 050<br>4589 10 000<br>06627 100 050       | 300<br>1 000<br>5 050   | 9999 5 000<br>7305 10 050<br>18346 100 000                                     | 50<br>1 05<br>5 00      |
| Cancer                                           | AUTRES<br>SIGNES        | Aetzean                                                                        | AUTRAS<br>SIGNISS       |
| 2023 5 000 3226 10 000 85818 100 000             | 500<br>1 000<br>5 000   | 9306 ( 5 000 )<br>3301   10 000  <br>60249   100 600                           | 1 000<br>5 000          |
| Lion                                             | AUTRES<br>SIGNES        |                                                                                | AUTRES<br>SIGNES<br>500 |
| 5946   5 000<br>4618   10 000<br>11961   100 000 | 500<br>1 000<br>5 000   | 7752 5 000 14089 10 000 100 000                                                | 1 000<br>5 000          |
| vierde                                           | AUTRES<br>SIGNES        | Quel que soit le signe,<br>dont le numéro se ter<br>5 et 7 gagnent 50 F : 91   | mine ma                 |
| 4832 5 000<br>9688 10 000 1<br>18112 100 000     | 500<br>1 000<br>5 000   | gagnent 100 F; 45 gagne<br>911, 153, 008, 539 et 490<br>200 F; 175, 955 et 597 | nt 150 F                |

5 000 10 000 100 000

AUTRES SIGNES

Balance

0896 7438 25330

911, 153, 008, 539 et 400 gagnent 200 F; 175, 955 et 597 gagnent 250 F. Les billets portant le numéro 23840 gagnent 1 500 000 F (Verseau) et 15 000 F (autres signes). Les billets dont le numéro repro-dult au chiffre des unités près le numéro 23840 gagnent 12 000 F. 12 050 F ou 12 150 F (Verseau) et 500 F. 550 F ou 650 F (autr. sign.).

COMPTE TENU

## Le prochain tirage (12ª tranche) aura lieu le mercredi 19 juin, à 19 h. 45. au port du Commerce, à Csivi (Corse). DES CUMULS DE LOTS

Le secrétariat général de la Loierie nationale annonce qu'il procédera au titre de l'année 1974 à l'émission de trois tranches dites Tranche des roses, Tranche de l'automne, dont les tirages auront lieu les mercredis 3 juillet, ment à la disposition du public 14 août et 30 octobre 1974. Ces tranches comprendront 480 000 billets répartis en six groupes de 30 000 billets chacun.

Le prix de vente du billet est fixè à 44 francs, celui du demissible à 22 francs et celui du dixième de billet à 5 francs. Les billets seront mis respectivement à la disposition du public les 11 juin, 23 juillet et 3 octobre 1974.

S. 4 - Bijoux, ameublem. Me Bené
et Claude Bolsgirard.
S. 5 - Bijoux, mobil. Me le Bianc.
S. 6 - Objets d'art, meubles 18° s.,
porcelaines, falen e se anciennes,
tapls. MM. Lacoste. Me Ader, Picard,
Tajan.
S. 7 - Falences et porcelaines anc.
M. Vandermeersch. Me Peschetsau.
S. 10 - Livres anciens, livres époque romantique et Second Empire.
Editions originales. Mme VidalMégret. S. C. F. Laurin, Guilloux,
Buffetand.
S. 11 - Antiquités : Grèce. Egypte,
bronzes du Louristen. laques persanes, Moyen Age, Renaissanc.
M. Batton. Me Ader, Picard. Tajan.
S. 17 - Tableaux, bibelots meubles.
Me Audap. Godeau, Solanet.
S. 19 - Timbres. Me Jacques
Ribault-Ménetière, Marilo.

#### **VENTE A VERSAILLES**

M° P. et J. MARTIN C. P. 38.

Tél.: 950-88-08

DIMANCER 16 JUIN

GALERIE des CHEVAU-LEGERS

6 DE, avenue de Sceaux

16 h : TABLEAUX du XIX°

14 h : ORFEVRERIE ANCIENNE
IMPORT. BIJOUX

HOTEL DES CHEVAU-LEGERS

2. Impasse des Chevau-Légers

11 h : TAPIS D'ORIENT

14 h : GRANDS VINS DU BORDELAIS ET DE BOURGOGNE
Expo vendredt et samedi.

#### VENTE à VERSAILLES

1) MARDI 18' JUIN à 21 heures

### IMPORTANTS TABLEAUX MODERNES

TROIS TOLLES & FLEURS D PAR VLAMINCE - FLEURS et NU ETENDU PAR EISLING
TOLLES PAR PIESARRO - MARQUET - RENOIR - BOUDIN
GUVRES ANCIENNES PAR GEN PAUL - PASTEL PAR PICASSO DEUX HUILES PAR UTRILLO
PASTELS PAR CIENTE MONTET - GRANDE TOILE PAR LEONE FINI
SIX GUVRES PAR FOUNTA et DEUX PAR VAN DONGEN
IMPORTANTE HUILE PAR DALL! : MONTRE MOLLE

- IMPORIANTE FULLE POI DALI: MUNINE MULLE
POBTRAIT PAR DEGIS - HUILE et AQUARELLES PAR CAGALL
et ŒUVRES PAR : CAMOIN - CHAPELAIN MIDY - CHARCHOUNE - COSSON - RAQUI DUFY
d'ESPAGNAIT - FRANK BOGGS - FRIESZ - GUILLAUMIN - LAMBERT RUCKI - LANSKOY
LAPICQUE - LAFRADE - LEBASQUE - LEBOURG - LEFINE - LEFRIN - LEOTE - LORJOU
LUCE - MAOLET - MADMINE - MARTIN - MATISSE - WALFRA - METZINGER - PASCIN
PAPAZOFF - POLLOCK - SOUVERSIE - SURVAGE - VALMIER - VALTAT - VUILLARD - ZIEM. 2) JEUD! 20 JUIN à 27 heures

#### IMPORTANTS TABLEAUX ANCIENS

des ECOLES FLAMANDE, FRANÇAISE, HOLLANDAISE, ITALIENNE et NAPOLITAINE des XVII°, XVII° et XVIII° siècles, BELLES RELIURES aux ABMES de Louis XVI, Maxie-Antoinette, Louis XVI Dauphin, Napolèon Je

#### TRES BEAUX BIJOUX

ornée de saphira, émerandes, rubis et brillants taillés en poirce, Navettes ou Coussins Bague ornée d'un brillant solitaire de 6,62 carats - Bague ornée d'une émerande de 7,14 carats SIÈGES et MEUBLES des EPOQUES LOUIS XV, LOUIS XVI et de la première partie du XIX siècle.

M' Georges BLACHE - Commissaire-Priseur 5. rue Ramanu - 7800 VERSAILLES - Tel. 950-55-06 et 981-23-95 Assisté de MOL TRESMAR, BOUTEMY, LA BRELY et BECHIRIAN, experts à Paris. EXPOSITIONS Semedi 15. dimanche 16, hundi 17, mereredi 19 juin, de 8 h. à 12 h. et de 16 h. à 18 h. EN SOURCE LUNDI 17 JUIN de 21 haures à 23 heures.

A VERSAILLES - HOTEL RAMEAU - 5, rue Rameau

### **MOTS CROISÉS**

PROBLEME Nº 867 111 XI

#### HORIZONTALEMENT

. Ils agissent avec mesures - II. Absence qui peut se prolonger.
 III. Orientation. Grand voyageur.
 IV. Rencontra Condé en plein faubourg Saint-Antoine.

V. De la même sorte. Pronom.

VI. Réchauffe l'homme. Me-- v.i. nechautie i nomme. Mesure. — vII. Pousse un cri. D'un auxillaire. Répété par un consolateur. — VIII. Résultat d'une culture intensive. — IX. Tapages nochumes. — X. Terme musical. — XI. Construisent leurs œuvres mètre par mêtre.

#### VERTICALEMENT

1. Le fait de leur tendre la main ne les laisse pas insensibles. — 2 Femme de journées. — 3. Laisse-rait croire bien des choses Pour lul, une ronde équivant à un si-lence. — 4. Promoin, Roulee. Comment l'empêcher de nous quitter?

5. Vieux mot. Ses calculs peuvent tourmenter un mathématicien.

6. Possessif. Ne craignent pas de s'afficher.

7. Commis par Chateaubriand. Certaines function de l'account factules à César.

8. Etait. rent fatales à César. — 8. Etait fréquentée par des gens qui n'hé-

Milità par la SARL le Monde



sitalent pas à se mouiller. — 9. Triste ornement. S'enfoncent dans les côtes.

Solution du problème nº 866 HORIZONTALEMENT
I Stincelle. — II. Nénies. Or. —
III. Gares. Ain. — IV. II. Atre.
— V. El. Lentes. — VI. Navette. —
VII. Erne. — VIII. Gousset. — IX.
Eole. Sein. — X. Ers. S.O. —
XI. Estragon.

VERTICALEMENT 1. Engrenages. — 2. Tea. La. Oò — 3. Inri, Veules. — 4. Nielle. Sert. — 5. Ces. Etés. SR. — 6. Es. Antres. — 7. Attente. — 3. Loire. Iso. — 9. Ernest. Anon.

GUY BROUTY.

#### Journal officiel

Est publié au Journal officiel du 13 juin 1974 : ON ARRETE
Instituant un certificat d'aptitude professionnelle d'armurier.

#### ABONNEMENTS DE VACANCES

Des dispositions out ête prises pour que nos lecteurs en villégla-ture en France ou à l'étranger puissent trouper leus sournal chez unissent frouper leur sournal chez les deparatoires
Mais pour permettre à ceuz l'entre eux trop éloignes d'une avylomeration d'etre assurés de inte le Moade nous zoceptons des abylane mais de moances d'une durée minimum de deux cemaines aux conditions sui-cantes FRANCE : Quinze jours ...... 14 F

Trois semaines ...... 20 F Un mois ...... 25 F ETRANGER (vole ordinalse) : Quinze jours ...... 20 P Trois temaines ...... 29 F EU&OPE (avion) ;
Quinze jours ........... 31 F 

#### Service des Abonnements 5, rue des Italiens 75 427 PABIS ~ CETEX 69 C.C.P. 4 207-23 ABONNEMENTS

Le Monde

3 migras 6 mags 9 mags 12 mols

FRANCE - D.O.M. - T.O.M. ex-COMMUNAUTE (send Algérie) 69 F 123 F 177 F 230 F TOUS PAYS ETRANGERS PAR VOIE NORMALE 107 F 198 F 289 F 380 1

ETBANGER par mes ageries BELGIQUE-LUXEMBOURG 77 F 138 F 199 F 260 F II. — PAYS-BAS

(moins rap. que par voie norm.) 77 f 135 F 199 F 266 F 111. — SUISSE 94 P 173 F 252 F 330 F IV. -- TUNISTE 183 P 267 P 350 F

Par voie zérienne tarif sur demande

tarif sur demande

Les abonnés qui paient par
chèque poste (trois voiets) voudront bleu joindre ce chèque à
leur demande.

Changements d'airesse définisits ou provioires (deux semaines ou plus) : hos abonnés
sont invités à formuler leur
derrande une semaine au moins
avant leur départ.

Joindre la dernière trau de
d'envoi à toute correspondance.
Veuillar avoir l'obligeance de
rédiger tous les homs 'propreen caractères d'imprimerie.

•

#### SOCIÉTÉ

Les carcasses de voltures qui s'amoncellent sur les parkings : « Ces gens-là vivent comme chez

tn chiens de faience

de tous les instants.

Peu à peu les familles françàises quittent leurs logements. Une vin g tain e d'appartements ont ainsi été libérés en quelques jours. Ils seront, eux aussi, occupés blentôt par des immigrés.

Il n'a de louve tout comment.

Il n'y a lei pour tout commer-cant qu'une boulangerie, et pour les trois mille habitants un uni-

les trois mille habitants un unique téléphone installé chez le
gardien. C'est la ligne qui avait
été montée pour le chantier et
que l'on menace aujourd'hui de
supprimer. Il n'y aura plus rien
cette fois pour appeler les pompiers, la police ou le médecin. Le
gardien, lui aussi, va bientôt partir. Un nouveau viendra: ce sera
le cinquième en quelques mois.
A son tour, il aura envie de fuir
à à cause de ces ques qui se

« à cause de ces gens qui se regardent en chiens de jaience et

leurs gosses qui cassent tout ».

DAMIEN REGIS.

#### LA CRÉATION D'UNE SOCIÉTÉ DE SEXOLOGIE EST UNE « OPÉRATION MYSTIFICATRICE »

#### estiment des enseignants de l'université de Vincennes

La création, toute récente, par des médecins, d'une Société française de sexologie clinique (le Monde du 29 mai) suscite quelques remous qui devraient trouver un écho lors de la réunion inaugurale de la société ce jeudi 18 juin à Paris. C'est ainsi que les « comités SEXPOL. » déclarent : « Si nous laissons prendre de l'extension à la société introduction de la société des la société de la société d ciarent d'a nous laissons prendre de l'extension à la Société française de sexologie clinique, la vie sexuelle sera bieniôt du ressort d'une institution gardienne vigilante de ses privilèges et de ses lois. »

De son côté. un groupe d'en-seignants de la filière « sexo-logie » à l'université de Paris-VIII - Vincennes (1) nous a adressé le texte d'un manifeste de protestation dont voici les principaux passages :

a Profitant d'un réel désarroi en ce qui concerne le sexuel et d'une inculture savamment en-tretenue par le corps médical, les nouveaux sexologues s'ap-puyent sur le terrorisme inhè-rent à leur fonction pour amor-cer une opération mystificatrice d'envergure à l'égard du public. » Il n'appartient pas aux médecins, qui, par leur déontologie et leur Ordre, sont appelés à agir dans le cadre des mœurs et des lois oppressives, d'apporter la moindre des a lumières scien-tifiques » sur un tel problème. Qu'il y ait une sexologie scienti-jique au sens des médecins est un leurre. Le mot même de « sexologie » est là d'ailleurs, pour entretenir la conjusion. » Nous accusons la sexologie prétendument scientifique d'impresentament scientifique a smi-posture en tant qu'elle ne peut être qu'une manière, mise au goût du jour, d'écraser, au nom de la « science », la richesse de la vie seruelle dans ses désirs, ses fantasmes, ses déviations.

Les jeunes, les jemmes, les " Les jeunes, les jemmes, les « déviants », tous ceux qui ont loujours été dépossédés de la parole et à qui on va une nou-celle jois l'arracher au nom d'une grotesque caricature de science, doivent savoir et faire savoir que le désir incoercible n'a pas besoin de thérapeutes, ni d'un « savoir » décrété d'en haut : il ne doit compter, contre les institutions répressives, que sur la puissance de son affirma-

(1) Les signataires de ce texte sont MM. René Schérer, Georges Lapas-sade, Boris Frankel, Hess. J.-Magys, Guy Chevaller et Guy Hoc-

人名英格兰斯

 $(W_{i}, H_{i}, H_{i})$ 

 $\chi_{i} \in M$ 

#### DANS LES YVELINES

#### Le ghetto du Bois-de-l'Étang

du monde. Pourtant destinée à contrôler l'urbanisation, le ville nouvelle de Saint-Quentin - en-Yvelines n'aura rien pu faire pour empêcher que cet flot de déshérités ne se crée dans la commune de La Verrière. Entre le voie ferrée et la route 616, des logements H.L.M ont été plantés la à l'écart de tout Flambant neufs, ces immeubles de neuf à douze étages forment pourtant déjà une cité pas comme les autres, « Un ghetto », affirme M. Robert Petit, maire de la localité.

trois enfants.

Conduits chaque jour par cars entiers sur les lieux des chaînes de montage. les travailleurs de Renault-Films représentent 35 % de la population de la cité. Selon les réglements, 10 % des logements ont été attribués à la commune et les 55 % restants ont été mis à la disposition de la préfecture pour les mal-logés du département des Yvelines.

« C'est la contrepartie mu a été

« C'est la contrepartie qui a été réclamée par le département pour accorder une garuntie d'emprunt à la société H.LM des Trois-Vallées », explique le maire de La Verrière « Hélas! les serples du longment ent aut sans disper-LA VETTIETE E HEIAS! LES SETVICES du logement ont agl sans discernement. Nous sommes contents, certes, que les immigrés soient là pour vider nos poubelles, mais c'est une folie d'avoir groupé dans ce quartier coupé de tout autant de familles déjà déraci-nées II a've apresonne pour les autant de jamilles déjà déracinées. Il n'y a personne pour les
encadrer. Déjà les ethniés se
séparent et la haine monte. Au
moindre incident, ce sera le
drame. Les étrangers sont trop
nombreur pour pouvoir s'intégrer
normalement. Leur trop grand
nombre provoque chez les Francais un phénomène de rejet. >
Le groupe scolaire du parc est
régueèlitmner
règulièrement pillé chaque semaine : « Ce sont les petits
Norrd Af's, entend-on dire dans
la cité. Les tombes du cimetière
voisin ont une nouvelle fols été

«Le Bois-de-l'Etang» : nom profanées : « C'est encore un bucolique pour une cité du bout coup des gosses de cette foume! » du monde. Pourtant destinée à Les carcasses de voltures qui

maire de la località Un ghetio. Le mot est lâché, car, si chacun s'en défend, le racisme on gnetto le mot est lacne, car, si chacun s'en défend, le racisme est pourtant latent au Bois-de-l'Etang. Composée presque exclusivement de défavorisés sociaux la cité recèle ur nombre exception-nellement important de familles immigrées. Sur les trois mille habitants que compte ce quartier, plus de 50 % sont des étrangers, 40% d'entre eux sont Maghrèbins, autant sont des Portugais et les 20 % restants se composent de Sénégalais, de Malgaches et d'Italiens. A cela, il faut ajouter un foyer de jeunes travailleurs immigrés de cinq ceuis chambres.

« On a rasé notre malson dans un bidonville de Versailles, où nous étions logés pour presque rien, et on nous a donné un logement ici. Ce n'est pas mieux, car c'est cher », explique un travailleur tunisien de Renault-Flins, père de trois enfants.

Conduits chaque jour par cars

#### A Mulhouse

#### GARRY DAVIS « PREMIER CITOYEN DU MONDE» COMPARAIT

#### **EN CORRECTIONNELLE**

que le problème semble être le plus grave et surtout sensibilise le plus la population. (De notre correspondant.) Mulhouse. — Prèvenu e d'éta-blissement et de distribution de documents présentant avec les passeports officiels une ressem-blance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public s. Garry Davis, cinquante et un ans. « premier citoyen du monde s. comparaissait mercredi 12 juin devant le tribunal cor-In Chiens de laience

A la prochaine rentrée, 65 % des enfants des écoles seront de petits étrangers, pour lesquels une seule classe non francophome a été ouverte. « Cette année déjà, les résultats ont été déplorables », précise M. Coudin, enseignant et responsable local de la fédération Cornec. « Dans les classes, le nombre de redoublants oscille entre 34 et 57 %. Le niveau scolaire est très bas et de nombreuses familles françaises retirent leurs enjants pour les faire inscrire ailleurs. »

Pour régier ces problèmes, Il faudrait des moyens. En locaux, en matériel et en bonnes volontés. Avec, selon l'avis de tous, des classes de différents niveaux pour les catégories d'enfants. Au Bois-de-l'Etang, où lis sont groupéa, les Algériens — petits et grands — parient arabe entre eux. A l'école française, où les enfants apprennent à servir d'interprètes à leurs parents, c'est, pour les institutrices surtout, un combat de tous les instants.

Peu à peu les familles françaises ouittent leurs logements. Une monde s, comparaissait mercredi
12 juin devant le tribunal correctionnel de Mulhouse. La procédure avait été ouverte contre
lui après l'arrestation l'été dernier de deux travailleurs algériens qui. à leur passage de la
frontière franco-suisse, avaient
exhibé des passeports émis par
le World Service Authority
(WSA.) et délivrés par Garry
Davis Son défenseur, M' Carteron, du barreau de Paris, plaida
l'incompétence du tribunal, arguant du fait que celui-ci se
trouvait face à un chef de gouvernement — qualité que se donne

trouvait face à un chef de gou-vernement — qualité que se donne Garry Davis — et que les faits reprochés sont manifestement des actes entrant dans les pré-rogatives dudit gouvernement. Dans une longue déclaration, Garry Davis rappela les consi-dérations qui l'avaient amené, partant de la Déclaration univer-selle des droits de l'homme, à créer le gouvernement mondial en septembre 1953, à Elsworth (U.S.A.), expliqua sa raison d'être (au service des apatrides et des citoyens de facto de la commu-nauté mondiale), avant d'affirmer citoyens de facto de la commu-nauté mondiale), avant d'affirmer qu'il s'agissait moins devant ce tribunal de savoir si le passeport de la W.S.A. provoque une méprise dans l'esprit du public que de connaître la validité de l'orga-nisme émetteur et mandataire, le gouvernement mondial lui-même. Ce souvernement existe-t-il effecgouvernement mondial lui-même. Ce gouvernement existe-t-il effectivement? Oui, s'il faut en croire M° Carteron lorsqu'il affirme que le W.S.A. a reçu l'adhésion de six cent quatre-vingt-cinq mille personnes de par le monde et que la validité des passeports qu'il émet a été reconnue explicitement ou implicitement par vingthuit gouvernements.

huit gouvernements.

Le tribunal n'a pas donné suite
à la demande de M° Carteron
et s'est estimé compétent puisque,
après une interruption de séance, ● Le Comité national des rapa-triés et spoliés (CNRS, 65, rue de Monceau, Paris-8°) s'est réuni pour examiner la situation après l'élection du président de la République. Il a décidé de pour-suivre son action en vue de la réalisation de ses objectifs — au apres une interrupation de seance, il interrogea Garry Davis sur l'aspect concret de l'affaire, à savoir les fameux passeports, grâce auxquels un témoin a réussi à obtenir des visas et à voyager dans la plupart des pays de l'Est.
alors qu'un second témoin avait
pu quitter « une prison d'immigration » au Siam. où il avait été
retenu faute de papiers d'identité.
Le tribunal s'est donné jusqu'au
10 juillet nour se proponcer realisation de ses objects de travers des engagements pris. — notamment en matière de réinstallation et d'indemnisation 10 juillet pour se prononcer.

Le tribunal administratif de Marseille examine l'expulsion du pasteur Perregaux

#### *«SUR QUELQUES RAGOTS DE BASSE POLICE»*

Le tribunal administratif de Marseille, que présidait M. Heurte, examiné, le mercredi 12 juin, le recours en annulation formé par pasteur suisse Berthier Perregaux, ancien collaborateur de la CIMADE (service d'entraide occumenique) dans cette ville, contre l'arrêté d'expulsion du ministère de l'intérieur pris à son encontre le 16 juillet 1978, notifié et exécuté le 4 septembre : le Monde » du 5 septembre 1973). Il était reproché au pasteur Perregaux, consu pour ses activités en faveur des immigres, « des atteintes graves à la neutralité politique à laquelle est tenu un étranger durant son sejour sur le territoire français ». Après les plaidoiries de M° Philippe Wacquet avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et Jean Dissier (Marseille), défenseurs de Berthier Perregaux — au recours duquel s'est jointe la CIMADE, — le commissaire du gouvernement

quelques jours après l'assessinat par un malade menial algérien d'un traminot marselllais, avait suscité un ample mouvement de protestation en France. Dans un climat moins tendu, le tribunal a notamment éte invité par les conseils du pasteur suisse à se prononcer sur la . légalité interne . de l'arrêté attaqué.

Marseille. — Pour M° Wacquet, le motif visé par le bulletin de notification de la procédure d'expulsion est entaché d'erreurs de droit, car « la neutralité politique ne constitue pas un élément du staiut juridique des étrangers». La seule limite prévue par l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est, rappelle-t-ll, que l'activité de l'étranger ne constitue pas « une menace pour l'amène à nier formellement que le pasteur Perregaux ait organisé quelque manifestation que ce soit (avec marche à travers la ville, selon le ministère de l'intérieur des cours quelque manifestation que ce soit (avec marche à travers la ville, selon le ministère de l'intérieur en exerticipé à des réunions du Secours rouge et du comité Palestine, ministre de l'intérieur en exer-cice mais son directeur de cabinet M Pierre Somveille, devenu aujourd'hui par coïncidence, pré-fet de la région Provence-Côte

a L'expulsion, soutlent Me Wacquet, est une des matières où la loi a conféré au ministre de l'in-térieur une compétence personnelle qu'il ne peut déléguer. » Le défenseur du pasteur Perregaux défenseur du pasteur Perregaux estime d'ailleurs que la « légalité interne » de l'arrèté est tout aussi contestable. « Sur ce point, déclare-t-il, il convient de réagir contre la doctrine du ministère de l'intérieur, selon laquelle il disposerait en matière de police des cirangers d'un pouvoir dicrétionnaire oui laisserait au juoe natre qui laisserait au juge administratif un contrôle réduit sur l'exactitude matérielle des moti/s », et d'exhorter la juridic-tion administrative de première instance à vérifier, comme s'y emploie le Conseil d'Etat, si les faits invoqués par le ministère sont légalement de nature à moti-ver l'expulsion. Or, seion M° Wacquet, les faits articulés contre M Perregaux dans un communi-que publié par la Place Beauvau (le Monde du 7 septembre 1973) sont « ou bien matériellement

inexacts, ou bien légalement insusceptibles d'entrainer une

M. Henri Vieil, a demandé un supplément d'instruction. Le jugement a été mis en délibéré. L'expulsion - à chaud - de M. Berthier Perregaux survenue

Il les examine un à un, ce qui l'amène à nier formellement que le pasteur Perregaux ait organisé quelque manifestation que ce soit (avec marche à travers la ville, selon le ministère de l'iniérieur) les 26 et 27 mai 1973, ou appartenu au comité de soutien à Maurice Courbage (II), ou encore participé à des réunions du Secours rouge et du comité Palestine, mouvements auxquels, en tre autres, la CIMADE avait effectivement prêté ses locaux.
S'il est vrai d'autre part que Berthier Perregaux a été interpellé lors d'une manifestation contre l'évacuation des habitants d'un bidonville, il n'était pas

d'un bidonville, il n'était pas « arec d'autres manifestants gauchistes > mais en compagnie de plusieurs autres responsables confessionnels: leur groupe avait discuté deux heures pour essayer de faire retarder la démolition du bidonville, rien n'étant prévu pour la relorament des corginants editle relogement des occupants céli-

« En définitire, conclut M° Wac-

«En définitire, conclut M° Wacquet, le ministre de l'intérieur s'est iondé sur quelques ragols de basse police pour expulser un étranger qui a eu le tort non pas de menacer en quoi que ce soit l'ordre public, mais d'intervenir trop efficacement en faveur des travailleurs immigrés, conformément à la mission que la CIMADE lui avait confiée. »

Le ministère de l'intérieur s'était apparemment contenté de confirmer les mêmes conclusions que celles contenues dans son communiqué de presse de septembre dernier. Le commissaire du gouvernement, M. Henri Vieil, estime que la procédure a été régulière, en émettant toutefois des réserves sur la commission spéciale d'expulsion. Mais il ne trouve pas dans le dosser « des trouve pas dans le dossier « des éléments pour statuer en toute titude ou l'inexactitude des latts » et demande donc un sup-plément d'instruction.

(1) Assistant de physique à l'U.E.R. de Lumigay, expuisé de France pour ses prises de position en faveur de la cause palestinienne et des tra-vailleurs immigrés, le 26 juillet 1973.

### **ÉCHECS**

#### A NICE TOUS LES POINTS COMPTENT

Au Festival Gerahwin, organise à Nice dans le cadre du Cham-pionnat du monde par équipes du a Nice dans le cadre du Championnat du monde par équipes du jeu d'échecs, on reconnaissait peu de Dueurs dans la salle. Ils avaient, en effet, du pain sur la planche, c'est-à-dire beaucoup de parties, inachevées mercredi soir, à poursuivre jeudi matin, signe indiscutable de l'intensité de la lutte qui augmente encore car il ne reste plus que trois rondes pour connaître le sort de chacun: prestigleuse finale A pour les deux premiers de chaque groupe, honorable finale B pour les deux suivants, etc.

Le public n'avait d'yeux mercredi que pour les deux suivants, etc.

Le public n'avait d'yeux mercredi que pour les deux suivants, etc.

Le public n'avait d'yeux mercredi que pour les deux sandidats maiheureux au titre mondial qui s'affrentaient : le jeune Brésilien Mecking et le Russe Spassky.

Leur partie s'est finalement soldée par la nullité: personne ne semble avoir. remarque l'étonnante résistance du modeste venezuela contre la Yougoslavie (1,5 contre 2,5), un des grands favoris.

Dans le groupe où joue la France, c'est toujours la bouteille à l'encre : Philippines 17,5/23; France 16/23; Buigarie 15/21; Indonésie 14,5/22; Israel 13,5/21.

Le pronostic est donc très difficile, car il reste à la France des reucoutres particulièrement ardues.

Voici les beaders des autres groupes : groupe un : U.R.S.S., 20/24 : Pays de Galles, 16/21 ; grotipe deux : U.S.S., 14/18 : Grande-Rretagne, 12/5/14 : grotipe trois : Yougoslavie, 21/24 ; Cubs. 19/22 ; groupe quatre : Hongrie, 19/20 ; Espagne, 15/5/20 groupe cinq : Afrique-du-Sud, 15/22 ; groupe sept : Philippines, 17/5/23 ; France 16/23 ; groupe huit : Argentine, 21/23 ; Autriche, 17/5/23 .

## Un petit air de Paris à la Défense.

totale des rapatriés et spoliés.

Habiter La Défense, cela représente aujourd'hui beaucoup d'avantages. Tout est neuf, pratique, bien organisé. C'est le nouveau quartier des affaires, avec son centre commercial, ses cinémas, ses restaurants. Et ses tours qui vous regardent de haut. Devant tant de modernisme, certains ont la nostalgie des petits immeubles de Paris.

Alors, voici "L'Oasis" à La Défense. Deux petits immeubles de 7 et 9 étages seulement, avec leurs balcons et leurs jardins. Quant au vizi Paris, il n'est pas bien loin : le R.E.R. vous mène à l'Etoile en 5 mn. A l'Opéra en 8 mn. La S.N.C.F. vous relie directement à Saint-Lazare et à 200 m la station de métro Bellini, en projet, qui prolongera la ligne du Pont de Neuilly.

Et puis, acheter à l'Oasis, dans ce nouveau quartier en pleine expansion, où 100 000 emplois sont attendus et peu de logements prévus, c'est faire un placement sûr. Appartement témoin et bureau de vente sur place.



L'Oasis. 24 rue de l'Oasis. Puteaux.

Offres 27,00 Offres d'Emploi "Placards Encadres" (2 col.) minimum 15 lignes de hauteur 35,00 40,86

## ANNONCES CLASSEES

IMMOBILIER Achat - Vente - Location AUTOS - BATEAUX PROPOSITIONS COMMERC. CAPITAUX

La ligna La ligne T.C. 21,00 24,51 21.00 60,00 70,05. 21,00 24,51

offres d'emploi

SOLVAY & C"

CENTRE INFORMATIQUE DE PARIS équipé d'un 370/145 - 384 E OS UN PROGRAMMEUR

D'APPLICATION confirmé

Diplômé DUT informatique de Gestion on équi-valent. Pratique Cobol I an minimum Formation Os et télégraitement assurés. 40 heures semaine. Restaurant d'entreprise.

Eurire avec C.V. détaillé et photo et prétentions à SOUVAY et Cie, au Service du Pensonnel, 12, cours Albert-I- - 75381 PARIS Cedex 08.

SOCIETE ETUDES ET MARKETING

1) Directeur d'Etudes

2) Chargé d'Etudes

Formation psychologique Expérience pratique indispensable

Adr. C.V. manuscrit en indiquant poste demandé et prétentions à : JOUSSE, 96, avenue Victor-Hugo, 75116 PARIS.

offres d'emploi

IMPORTANTE BANQUE PRIVÉE PARIS

UN ATTACHÉ DE CLIENTÈLE JUNIOR

26 ans minimum

Formation universitaire (HEC, Sciences Po., Ecole
de commerce, Ecole d'Ingénisus) et expérience
benesire d'un ou dans minimum dans un
Département Crédit.

UN ATTACHÉ DE CLIENTÈLE SENIOR

grande et moyennes entreprises.

Il sura sous son sutorité, pour assurer la surveillance et les études des comptes qui lui seront
confiés, deux Attachés Commercianx de formation
supérieure et ayant plusieurs années d'expérience

Le titre de Fondé de Fouvoirs ou de Sons-Directeur sera donné en fonction de l'expérience du candidat dont l'âge ne peut être inférieur à 35 ans.

Faire offre détaillée manuscrite à N° 54.236 CONTESSE Publ., 20, av. Opéra, Paris-1<sup>er</sup>, qui Absolue discrétion garantie.

offres d'emploi

ENTREPRISE INDUSTRIELLE MULTINATIONALE Banlieue Ouest, recherche

ADJOINT AU CHEF COMPTABLE (Homme)

Le candidat devra être titulaire du D.E.C.S. et avoir acquis au cours de son expérience profes-sionnélle la parfaite maîtrise de la comptabilité. Envoyer G.V. détaillé, photo et prétent. à nº 54.608, CONTESSE Publ., 20, av. Opéra, Paris (1°°), qui tr.

BANQUE D'AFFAIRES PARIS

1eune attaché de direction

pour lui confier des functions d'EXPLOITATION BANCAIRE en qualité de co-adjoint du Directour d'une Agence de la région du Nord.

Il est souhalizable que le candidat ait une tormation supérieure et/or un diplôme du CESB ou de l'TIR. Il est nécessaire qu'il est un début d'expérieure dans des fonctions similaires impliquent si possible des relations avec une chemièle d'entreprises.

avec une cremine a direprises.
Le poste ne l'adresse qu'à un candidat acceptant ma détachement en province, pour mes danée limitée.
Ecrire avec c.v. détaillé sous réf. 33510 à Havas Centact 156 Bd Haussman 75008 Parls.

offres d'emploi

IMPORTANTE SOCIÉTÉ IMPORT/EXPORT

**ANALYSTE** PROGRAMMEUR

Envoyer C.V., photo et prétentions en pré-le poste à l'intention de M. BUFFET :

C.C.F., 20, rue de la Ville-l'Evêque, 75006 PARIS.

POUR LE LABORATOIRE DE CONTROLE de leur future usine du nouveau Vaudreuil LES LABORATOIRES UPJOHN

JEUNE PHARMACIEN ADJOINT

spécialisation en microblologie et physiologie hau-lement appréciée. Augisis indispansable. Situation d'avenir au soin d'une équipe dynamique. Adresser lettre man, avec références, prétentions et photo, à M. Benacerraf, Laboratoires UPJOHN, Tour Franklin, Cédex 11 - 92081 Paris-La Défense.

Diplômés E.S.C.A.E.

E.D.H.E.C.-I.C.N.

(AMIENS, LE HAVRE, LILLE, REIMS, ROUEN...)



200

emplois régionaux kupnoigės violams emplois régionaux emploir régionaux

TRES IMPORTANTE SOCIETE DE DISTRIBUTION

en pleine expansion recherche pour son Siège Social implanté dans ville universitzire OUEST DE LA FRANCE

#### CHEF DU PERSONNEL

- Ce cadre sera chargé, an sein de la direction centrale du personnel, de la gestion du siège (500 personnes) et il participera à l'animation de la fonction Administration du personnel pour l'ensemble du Groupe (8000 personnes).
- Il devra notamment mettre en place une gestion prévisionnelle modezne basée sur l'étude des postes, la classification des fonctions. l'appréciation et la rémunération du personnel en perspective D.P.P.O.
- Il aura également à assister, sur le plan juridique et administratif, les Chefs du Personnel en place dans les branches.

Le candidat sera âgé de 30 ans minimum ; il aura reçu une formation amérieure de préférence juri-dique, il fera preuve d'une expérieure réussie de quelques aunées comme Chef du Personnel, il aura des aptitudes pour la gestion automatisée, il possedera un esprit créatif et aura, en plus, le seus du travail en équipe.

Les intéressés penyent adresser leur candidature avec C.V. détaillé, photo et prétentions à No 54246 -CONTESSE Publ. 20, av. Opéra PARIS 1er, q.tr. Discrétion absolue assurée.

Importante S.A. Mécanique, série et moyenne série type automobile forte expansion, créée une nouvelle usine en Province, 100 km environ à l'Ouest de Paris (1 heure par autoroute) - Effec-tif : 300/400 personnes.

Recrutement de juillet à octobre

1) CHEF DU PERSONNEL Expérience 5 à 10 ans dans entreprise similaire. (Age : 40 ans minimum.)

2) CHEF DES MÉTHODES

Formation Ingénieur (A.M., appréciée), expérience 5 à 10 ans dans poste identique.

CONNAISSANCES:

— préparation;

— chronométrage;
— outillages d'uninage.

- dynamisme ; souci de la productivité.
  - 3) PRÉPARATEUR
  - 3° ÉCHELON USINAGE PRÉPARATEUR
  - 3° ÉCHELON MONTAGE
  - 4) CHRONO-ANALYSEUR

5) CHEF DE SECTION-ADJOINT AU CHEF DU SERVICE

LANCEMENT ORDONNANGEMENT

6) DESSINATEUR-PROJETEUR

- OUTILLAGE

Possibilité logement Adresser C.V., photo et prétentions, nº 50.760, CONTESSE Publ., 20, av. Opéra, Paris-le<sup>a</sup>, qui tr.

### **Honeywell Bull**

recherche plusieurs CADRES débutants et confirmés pour renforcer sa Division APPROVISIONNEMENTS EXTERIEURS. Ils auront l'occasion, au sein de l'Établissement de Belfort, soit de se former à un métier exigeant, mais enrichissant, soit de se perfectionner dans une industrie et une Société de pointe, avec

#### **INGENIEURS D'ACHATS**

?re étape : assurer aux intéressés la connaissance et la maîtrise de la gestion de l'acte d'achat dans la spécialité qui est la leur (mécanique - électromécanique - électronique) grâce à une période de formation

Evolution proposée : pouvoir leur confier, en fonction de leurs intérêts personnels, de leur expérience (débutant ou expérimente) et des aptitudes qu'ils auront démontrées, des postes à responsabilités au sein même des Achats ou dans des Services techniques de fabrication.

les superieures CUT/BTS compris) ayant quelques années d'expérience dans des postes identiques ou à caractère proprement tech-nique, possédant si possible une formation complémentaire en gestion, type IAE, ainsi qu'une bonne connaissance de l'anglais.

Une réelle motivation pour ce type d'activité sera un des atouts majeurs des candidats à ces postes

#### **NEGOCIATEUR**

chargé de négocier au niveau européen des contrats d'achats de familles de produits tels que moteurs embrayages électromagnétiques, relais...

Sa fonction consistera également à orienter les choix techniques de nos services d'études en les informant régulièrement des tendances à long terme du marché,

ciateur, forge par quelques années d'expérience de l'achat ou même de la vente de matériels électroméca-

La pratique de l'anglais est bien entendu indispensable.

COMPAGNIE HONEYWELL BULL, M. EGLIN, Service Recrutement, 8, avenue des Usines - 90 001 BELFORT.

Groupe

C.G.E.

### BELFORT

Nous retiendrons le candidat présentant une formation supérieure et un véritable tempérament de négo-

Département «ACCUMULATEURS»

Établissement de BORDEAUX

Nous vous proposons la RESPONSABILITE d'une IMPORTANTE ETUDE portant sur la mise en fabrication de certains de nos produits Vous prendrez tous CONTACTS dans l'usine

pour le recueil et la synthèse des informations

Vous dirigerez personnellement les ESSAIS

Nous souhaitons confier ce posta à un

**jeune ingénieur** 

mécanicien

Attire par un poste actif et complet

Débutant ou ayant une première expérience

Adressez-nous votre candidature se réf A16-26

en mentionnant la rémunération souhaitée à

OIRECTION
DES RELATIONS HUMAINES
119, rue du Prot Wilson
92300 LEVAL

DIRECTION

Arts et Métiers ou similaire

Disponible rapidement

Adresser curriculum vitae avec indication du salaire actuel ou souhaité sous référence 1889 M à

### Importante Société recherche

**TECHNICIENS** des notions expérimentation phytosantiaires; B.T.A. ou B.T.S. Dégagés O.M. - Région ARRAS. Libres immédiatement. Byant

Ecrire : LA LITTORALE S.A. 19, quai du Port-Neuf, 34502 BEZUERS.

#### IMPORTANTE SOCIÉTÉ D'INGÉNIERIE

rche pour son Agence Régionale de LILLE

INGÉNIEURS T.C.E. 70,000 ayant experience de la direction d'effaires T.C.E. en habitation, (mmeubles administratifs, industriels ou hôpitaux.

INGENIEURS INFRA 70,000 syant expérience de la direction des études tech-niques dans le cadre de zones d'aménagement.

INGÉNIEURS B.A. \$5,000 syant quelqués années d'expérience.

CONDUCTEURS TRAVAUX

expérience de la conduite de chantiers importants en contrôle technique ou en pilotage. INGÉNIEURS DEBUTANTS 45,000

55.000

(X. Centrale, AM., T.P., LD.N...) souhaitant acquerir une formation bâtiment dans équipe jeune et dynamique. Adresser candidature avec C.V. man. à Nº 8.564, « Le Monde » Publ., 5, rue des Italiens, 75427 PARIS.

**BANQUIERS** 

DANS SES AGENCES DU NORD DE LA FRANCE, DE PICARDIE ET DE NORMANDIE

NORMANDIE.

Formation assurée. Larges développements de carrières possibles, en fonction de la réussite, dans son réseau international.

Conditions: Jennes Gems (libérés des Obligations Militaires) ou Jeunes Filles débutants ou semi débutants, aptes aux contacts commerciaux à tous niveaux et à assumez progressivement des responsabilités de management.

Sabilités de management.

Envoyer lettre manuscrite et C.V. au Recrutement-Cadres

34, avenue de Friedland — 75008 PARIS

#### Large Company situated in the VOSGES

#### (Subsidiary of an American Group) FINANCIAL MANAGER

with a strong background in modern accounting methods and experience in Company Credit Func-tions.

Please send curriculum vitae with photo as well as salary requirement to Nº 481.325 : REGGE-PRESSE, 85 bis. rue Béaumur, Paris-3.

Direction Médicale, jeune, structurée, vivante, dynamique, recherche

#### délégue medical HOMME

Pour le secteur suivant : Une partie Bouches-du-Rhône li est demande :

e le bac minimum si possible une formation universitaire
 un enthousiasme convaincant et une
 grande puissance de travaii
 expérience non nécessaire.

Il est offert : l'intégration dans un groupe pharma-ceutique Français en pleine expansion

 une solide formation
 un salaire évolutif pour des candidats de valeur.

Stage début Septembre, rémunéré d'une durée d'environ 8 semaines. Envoyer c.v. manuscrit et photo sous réf. 42986 Havas Contact, 156 Bd Haussmann 75008 Paris







 $\lim_{n\to\infty} |h_n(x)| = -\infty$ 

 $\mathbb{F}(\underline{\cdot},\cdot)$ 

**基實的主义**是不是

MR DE PRO

The state of the s

Min to the second

.

#### offres d'emploi

Le Froid Industriel YORK FRANCE Subsidiary of BORG WARNER CORP. U.S.A.

Directeur Administratif et Financier whose responsability would include all financial and administrative matters of the company, in articular

Location : NANTES

z) A high level

Directeur de Division whose responsability would include the complete management of a standard products division, to be created, especially : appointing, organizing, managing and animating sales upon

Le Froid Industriel YORK 11, rue Laugier, 75017 Paris.

TO TO

HEWLETT - PACKARD

ingénieurs

De longation scientifique supérieure et ayant de prétérence des connaissances en gestion. Ils serunt chargés d'équies et de négociations en milieu industriel et actentifique.

Toutes informations sur cells office seront données en toute dis

Toutes informations sur cette office seriori consumption carrière par information Carrière par information-Carrière Sys 11.11

Importante Société de premotion

tecperche bont ton stoke de

UN CADRE

GESTION DE PROGRAMMES

IMMOBILIERS

De la coordination administrative, juridique, financière et commerciale d'opérations immobilières.

• Une expérience de 2 sus minimum dans la pro-motion immobilière : • Une formation supérisure (IEP, Licence en droit, ESSEC, sic.).

Envoyer C.V. et photo i Nº 54.288; qui tr.

TRÈS IMPORTANT

GROUPE DE DISTRIBUTION

(quartier Saint-Lezart)

CHEFS DE PROJET

pour leur confier de très importantes études d'organisation sinai que le suivi, l'actualisation d'organisation sinai que le suivi, l'actualisation de la réalisation des différentes et le contrôlis de la réalisation des différentes applications qui constituent le plan informatique. Certains de ces postes conviennent à des indéputants diplômés de Grande Ecole de Commerce en sciences économiques. Les autres s'acres merce en sciences économiques. Les autres s'acres sent à des ingénieurs Grande Ecole ou équivalent sent à des ingénieurs en informatique de syaut une bonne référence en informatique de syaut une bonne référence en informatique de grafier. Les caudidate intéressés aont prise d'acresses C.v. manuscrif et présentions à l'acressée con le controlle d'acressée con le controlle de la caudidate de présentions à l'acressée controlle de présentions à l'acressée controlle de la caudidate intéressée aont prise d'acressée con le controlle de la caudidate intéressée aont prise de présentions à l'acressée au l'acressée au l'acressée au l'acressée au l'acressée au l'acressée aont prise de la controlle de la caudidate intéressée aont prise de la controlle de la caudidate intéressée aont prise de la caudidate intéressée au l'acressée au l

Perspectives de carrière intéres

qui donnera un rendez-voca aux candidata tracernés

RMtreuce : 349

37. nie du Général Foy 75008 Paris

DIVISION SYSTEMS DE CALCUL

#### offres d'empici

Une Société d'Autoroutes dotée d'un réseau important et appelée à se développer

### son chef du personnel

Relevant du Secrétaire Général de la Société, il appartient au Comité de Direction et a les attributions suivantes: - Supervision du Service Recrutement et

Formation de la politique de qualifica-Elaboration de la politique de qualifica-tion, remunération, avantages sociaux. - Participation aux relations avec les représeniants du Personnel.

sentants du rersonne.

Il s'appuie sur des études de postes, politiques de rémunération, plans de formation mis au point pour lui et bientôt avec lui, par des Cabinets spécialisés.
Il se déplace fréquemment pour la journée au départ de Paris, où se trouve son bureau car il pense que la Gestion du Personnel ne se fait pas exclusivement dans un bureau.

Si ce poste, intéressant, varié et. . . rémunérateso retient votre attention, adressez s'il rous plait votre C. F. sous n° 2009 è

PARFRANCE P.A. 4, rue Robert Estienne 75008 Paris. qui transmettra et vous assure une discrétion totale.

## INTERTECHNIQUE

scientifiques et médicaux - Informatique ents aérospatiaux -

1) POUR SERVICE APRÈS-VENTE: AGENTS TECHNIQUES

ÉLECTRONICIENS Ayant bonnes connaissances en Informatique sinal qu'en matériels périphériques associéa. Fréquents déplacements. Voiturs personnelle indispensable (Réf. 454).

2) POUR SES SERVICES DE PLATE-FORME ET DE CONTROLE:

AGENTS TECHNIQUES ÉLECTRONICIENS

Confirmés ou titulaires D.U.T. B.T.S. ou A.P.P.A. et ayant bonne connsissance en logique (R.H. 453). AGENTS TECHNIQUES

ELECTRONICIENS Ayant bonne connaissance en logique (Réf. 456). IX SYNTERES SOCIETY DAY SCOOL O'entrebuse qour brime de in quen nomprenz grantages socienz prise dont prime de lin d'année. Accessorante. Service quoisdien de cars à partir des Portes d'Auteul et de Saint-Cloud, 3 gares de Versailles et Colombes.

Adresser C.V. aves prétentions en précisant référ. annonce à Direction du Personnel :

## INTERTECHNIQUE . 78370 . PLAISIR HEWLETT PACKARD

DIVISION INSTRUMENTATION Metrologie

### INGÉNIEUR ÉLECTRONICIEN TECHNICO-COMMERCIAL

Quelques années d'expérience technique et commerciale;

Aimant les respon Attiré par les techniques de pointe, les possibilités d'évolution de carrière;

• Connaissance angiais indispensable; Volture fournie;

Adresser C.V. détaillé, prétentions, photo à HEWLETT-PACKARD FRANCE - B.P. S

dans la vente de matériels industriels et automobiles

de DIRECTION

en Afrique Noire francaphone recherche UN

qui se verra confier la RESPONSABILITÉ COMPLÈTE d'une des FILIALES du GROUPE

M. DARLOY, & square de la Dordogue, Paris-17.

### offres d'emploi

SERVICE FICHIERS Nous recrutons: 1 jeune homme, degagé des O.M., trulaire d'un BAC G2, qui surà én résponsabilite l'entretien de tichiers informatises, a notre Siège Social u Neuflly. Il utilisare les procédures informatiques pour la sinise des procédures informatiques pour la sinise des informations, la codification, la contrôbe de informations, la codification, la contrôbe de informations, la contrôlera la bonne application, l'en contrôlera la bonne application. Il devrat faire prauve d'un esprit d'équipe Cerlident faire, notamment pour assurer les lusions avec les usines, les Directions Regionales et le Service Informatique.

Envoyer curriculum vitic et presentions a Saint-Gobain Industries. Emploi-Formation n° 10 - 62 bd Victor Hugo 92209 Neuilly.

### SAINT-GOBAIN INDUSTRIES

Société Française spécialisée dans la realisation d'Expositions - d'Architecture provisoire et d'Aménagements

#### RESPONSABLE COMMERCIAL DE PREMIER PLAN

prendre en charge la clientèle actuelle;

prospecter dans des sphéres très diversinées;

diaborer et appliquer avec la Direction
Générale una politique à long terme.

Cela en étroite collaboration avec Sces ischniques.

FORMATION : marketing ou publicitaire.
EFFERIENCE : bureau ou entreprise de décoration on second œuvre.

Ecrivez & AC. TEC., 45, av. Montalgue, 75008 Paris.



RECHERCHE

## INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN

agant expérience haute et basse tension et auto-matisme pour suivi installation usines complétes. Allemand et/ou Angleis souhaités

Libre rapidement. Adr. lettre manuscrite + curric. vitae SOCCINCT + photo + prétentions à : POLYSTUS S.A., Service du Personi 3 à 7, av. Paul-Donner. — 92505 Ruell-Mu

Une société mondialement connue recherche pour son département MARKETING

## UN CHEF DE PRODUIT

CHARGE DE:

définir des plans d'action;

définir des plans d'action;

mattre en œuvre les moyens destinés à améliorer

le produit et le niveau de profit;

d'assurer le coordination avec les différents
services de la société pour analyser le marché,
propost les mayens promotionnels ou publicipropost les mayens promotionnels ou publicitaires et procédés aux améliorations techniques;
combider les résultats iant sur le plan commercial que sur le plan financier (prix de revient,
marge).

Le candidat doit avoir une bonne expérience d'un poste similaire dans les produits de grande consum-mation. Convaissance de l'anglais très appréciée. Envoyer C.V., photo et prétentions, nº 54.407, CONTESSE Publ., 29, av. Opéra, Paris (1\*\*), qui rr.

## BURBOUGHS cherche BURBOUGHS cherche pour son Centre d'études d'équipem, périphériques

PROGRAM MANAGER Ingenieur Senior Mécanique ou Electron

### INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT Récaniclen, Electromécaniclen ou Physicien Ayant expérience de l'électromécanique rapide à haute performance et connaise de l'angiais

Envoyer curriculum vitae et photo sous ref. 243,

## 29 bd Saint-Martin 75003 PARIS charge de la sélection

MPTE STE TP Banlieue Sud-Est recherche JEUNE COMPTABLE DIPLOME DECS OU EQUIVALENT Possibilité avenir er C.V. no 1,706 Publipress Bonne-Nouvelle-7', q. fr.

i). bd Bonne-nouver-Sté leure et dynamique en pième expansion, pécialis, ders la construction de ders de stockages pétroliers, recherche JEUNE INGENIEUR formation A et M ou écisive serv. technique, connaise soulaite. Ecrire : Debatica Barons, 22, rue d'Aumaie, Paris 7.

INGENIEUR ENTERIEUR

expér, dans tapricat, circuits
imprimés pour activité
TECHNICO-COMMERCIALE
Voyages fréu. France, étranger,
Anglais indies. Adr. C.V. et
C. C. C. C. C. C. C. C. C.
EDITIONS JURDIQUES.
EDITIONS JURDIQUES.
CORRECTEUR (TRICE)
Ennie 2646. Ecr. exclusivem.

Exper. Référ. Ecr. exclusivem DALLOZ II, rue Souffiel, ISBA PARIS - Cédex 05. ISIM PARIS - Cider 65.

BANQUE quartier OPERA
recherche
EMPLOYES, minimum 3 and
prolique Service étranser,
STEHOBACTYLO. Téléphaner
142-13-19, poste 41.

Imple Sociélé d'Economio mixte, siège social PARIS, socialisée dens les études, sechalos-économiques dans les pays en voie de développement, recherche INGENIEUR PONTS - CENTRALE ou soulverer commission complimentaire ever formation complimentaire, en scongmie ou en arsantsaire, en soulverer said spide expérience (3 ans min.) de la programmation du DEVELOPPEMENT URBAIN

Le poste requieri : un esprii dynamique el inventii, la capa-cité de promisuvair el d'exécuter cité de promisuvair el d'exécuter des études urbaines el réferance, une disponibilité el réfectuer des missions de surfés variables, une bonne commissione de la langue anglaise sance de la langue anglaise. Les personnalités inféresales. Deuvent anvoyer, dès maintenant, Les Dersonnalités intéresales, peuvent arroyer, des maintenant, leur C.V. défaillé (avec photo et indication salaire); on rendezvous leur serà menagé dans les prachains iours. Ecrire sous et serochains iours. Ecrire sous et salaires prochains iours. Bas-Nouvalle, 7502. Paris Cod. 00 Bas-Nouvalle, 7502. Paris Cod. 00 Impertante Usino en expa BANLIEUE QUEST CHEF DE GROUPE

Lancement of priorinancement Mecanique de série Mécanique de série 4 ou 3 ans expér. de le méter PREPARATEURS rein Particulos

rein ECHELONS

Méconique génér, moyente série

h 50 par semaine en 5 lours.

Avent, socialos, Rest, entreprise.

Avent, socialos, Rest, entreprise.

Avent, socialos, Rest, entreprise.

CONTESSE publicité, 25, av. de

'Opéra, Paris-ler, qui transm.'

offres d'emploi

pour lebos automatisme et étectrolleue.

JNE INGENIEUE lib. O.M., aques années pratique (adoptielle appreciées C.V. mous-itelle particuleur material et automatis pour traillements de surfaces des métaux cherche pour clientée industrielle région parisieme

TECHNICO-COMMERCIAL

ayant experience 3 à 5 ans de vente en milieu industriet recher en milieu industriet recher en milieu industriet per an en milieu industriet per an en manuscrite en c.v. Se pres. 71. r. montorqueiller en lettre manuscrite + C.v. Se pres. 71. r. montorqueiller en chor en manuscrite en c.v. TRES IMPORTANTE FIRALE 90, av. d'ivry. 75013 PARIS.

100 per lettre en conserve en capacité en conserve en capacité en conserve en conserve en conserve en conserve en capacité en conserve en conserve en conserve en conserve en capacité en conserve en capacité en conserve en conse

ARCHITECTES ARCHITECTUS
sachart diriger
una équipe intérée
una agence en expansion.
Ce poste comporte la
charse d'opérations complexes
et convient à des candidats
et convient à des c

ROCKWELL-HWT S.A. recherche pour diriger son service contrôle qualité INGENIEUR

Connaiss. partait. mécanique. Expérience confréie qualité indispensable. Austais souhait. indispensable. To mois, rest d'emtres. Societte. To mois, rest d'emtres. Societte avec CV. dét manuscrit, 5, route de rouest manuscrit, 5, route de rouest UNE DES PREMIERES FIRMES FRANÇAISES DE PEINTURE

BATIMENT et ANTI-CORROSION leader dans sa branche et en constante progression cherche pour développer ses actions auprès des PRESCRIPTEURS DU

BATIMENT de la résion parision

architectes, gds engineering, ur. d'études, industries, etc.) UN CADRE

COMMERCIAL weierence une exper.

Envoyer CV manuscrit à HAVAS CONTACT, 156, boule Haussmann, 7500 PARIS SOUS CÉÉTEROS 5858.

ORGANISME PUBLIC

ANALYSTE ORGANIQUE

UNITARIQUE

Ingénieur débutant
ou diplômé niveau maîtrise.
Byant I ou 2 années d'expèr. pr
applications de gestion. Envoyer
lettre manuscrite avec C.V. à
lettre de lettre de lettre avec C.V. à
lettre de lettre de lettre avec C.V. à
lettre de lettre de lettre de lettre avec C.V. à
lettre de lett

COLLABORATEUR TECHNICO-COMMERCIAL
25 ANS MINIMUM
Envoyer C.V. et prétentions à
MINET Publicité, 10 33.718.
40, rue Olivier-de-Serves.
PARIS-XV-, qui transmetre.
E BAG C. Dan 12000 9 5.000 F. PAR MOIS ?

C'est possible si :
vous avez une tormation
de dessinateur.
Vous aimez les cardacis
humains. ESTIMAT. ACHETEURS Tél., pour R.-V. 6 : 285-28-63.

LA RADIOTECHNIQUE COMPELEC

PUMP LEES VICE EQUIPEMENT-MECANISATION de son centre de semi-conducteurs de CAEN 2 INGENIEURS

ELECTROMECANICIENS A.M.-I.G.A.M.-I.N.S.A.

Le premier, avant de prété-rence deux à trois ans d'expè-rience, se verra confier, sous la responsabilité d'un cinf de section, un auste d'insérieur d'étoite et de conception de matériel. Le second, avant une experience minimum de trois à cine ent. se verre confier un coste de chief de section, it sers chards de chief de conduire et de coordonner les activités de coordonner les activités de service équiperment pour la service équiperment pour la mécanisation d'une famille de produits.

Ecrire Service du Personnel, Route de la Délivrande, 14001 CAEN.

Societé nettovaga cherche pour paris responsable agance chartier et gestron, refér. et culture et gestron, responsable et gestron e INGENIEUR T.P.

ECT. avec C.V. et protein. 3:
ne 7.655. PUBLIPRESS.
31. boulevard Borne-Nouvelle,
7500. Paris, Cédex
Nanies INGENIEURS débutors
nouveleures anires de pratique
pour son service électrique poste
de transformation et installations
industrielles.
Ectre ne 20,099. H.A. P.:
Hall Peilles Annonces, 7 X.
ANDAU KANTES LEDEX.

#### représent. offre.

ATTACHE COMMERCIAL almant la vente, feune, dynam., pour visiter clienthe existante. NOUS OFFRONS: — Belle situat, stable et d'ave-nir:

nir:
- Fixe + "" 5.000 & 10.000 F.
- Miram. de 5.000 & BLEU, 17, 7.
- Ecr. n° 87,731 B. & BLEU, 17, 7.
Lebel, 94 - VINCENNES. qui tr. traductions

<u>Demande</u>

Oct. es chimie, 15 d. en altem., ch. traduct. à dom., eff., franc. Ecr. ne 557, « le Monde » Pub., 5. r. des Hallens, 75477 Paris de. travail

à domicile Demande

Secrét. biling., 6. a. exp., ch. à decytograp, textes angl., franc., ital Ecr., no 88,399, Résie Presse, 185 bis, rue Réaumur, Paris.\*.

proposit.com. capitaux

Prêta Discem, hypoth, SOPREF ANNWEILER, 22, rue Béranger, Paris J. Jdi.verdir. 272-74-81, QUARTIER CHAMPS-ELY SEES Part, dispose magnesin except., 40 m² + 2.-501 30 m² + appart. 3v. bureau. gde récept, Etudier. thes acopos, associat., act gén., etc. Ecr., rv. 2.015, Partrance, 4. rue Robert-Estlenne, 237-28-22, qui transm., ou tél.: 337-28-22.

occasions

ACHETE TRES CHER ET PAIE COMPTANT ANTIQUITES fourtes esoques.

J.-P. FONTIX, 22. avenue Niel,
Paris (17-). TBéphone 924-27-55. Paris (17"). Telephone 924-27-55,
Achał pour collection U.S.A.,
etc., tablesux de qualité, beaux
meubles anciens du XVIII\* sièmeubles anciens de collection.
Lefourneur, 29, BD RASPAIL,
paris-VIII\*, Tel. C.S.
BEAUX LIVRES
Achal comptant à domicile

Achat comptant à domicite Cours MER 26-73 le plus haut

autos-vente VW décapot., 71, gris métallisé, impecc., moteur, freins, suspension koni, neur, roues larges, anti-brouillard, access, divers anti-brouillard, access, divers DE 9 A 18 HEURES.

SONAUTO PORSCHE DEPARTEMENT OCCASION

GARANTIE
DE L'IMPORTATEUR.
TUE MARIOIIN. LEVALLOIS.
735-97-40



SONAUTO

SURAUTU

Vend ses reprises

ALFAROMEO ALFETTA 1973,

ALFAROMEO ALFETTA 1973,

BIEG, 21.000 lon. 22.000 F.

ALFA 1972, coupé 2000, vert

ALFA 1973, coupé 1880,

FUAT 1973, coupé 1880,

PROTE, 15.500 F.

SAMCA 1100, seéc. 1973, a.500 F.

SAMCA 1100, seéc. 1973, a.500 F.

PEUGEOT 1973, coupé 304 S.

PEUGEOT 1973, coupé 304 S.

animaux

ETANG A VENDRE
Sur tarrain belsé, possibilité de
construére. Téléphone : le 56. a
Cerdon-de-Loiret (PAR GIEN).

with has a leading position in Refrigeration

and administrative matters of the control of the particular:

— forecasting and budgeting accounting;

— forecasting and budgeting accounting;

— electronic data processing;

— electronic data processing;

— personned and legal matters.

Esquirements

— good contactual abilities;

— professional background at university level;

— at least 5 years experience, preferably in industry or contracting;

— good knowledge of English.

be creating, organizing, management as assess man; organizing them; satisfies objectives and keeping them; settling objectives and keeping them; setming of all administration of the sales.

Requirements:

— education in an engineering high school; education in an engineering high school; and for management;

— its years experience in such a position.

— good knowledge of English.

Location : PARIS Please send hand written letter witch C.V. to :



ALL THE ET DIRES UPING

William III

William.

Beatt Mills

300000000 omes ESCIL

Trees. MI.T.C.-101 正测

I TIME!

100000000

2.25 te offi

Bully to the

i is a de<sup>ath</sup> 10 m gue INTERPLANS, CI, rue Yess, 92200 NEULLY, sous référence 152, qui transmettra. VOUS AVEZ ENVIRON QUATRE ANS D'EXPERIENCE PEOFESSIONNELLE DEEX ANS EN ANNONCEUR, VOUS SAVEZ OU'IL SEE ANNO LE CHEZ UN

ANNONCEUR, vous savez qu'il est aussi important de bien réaliser que de bien conceroir. Voulez-vous devenir : ADJOINT DE CONSULTANT

Votre fonction consisters à assister fun des trois membres du comité da direction dans sea sotions de consultant.

Vons deves être capable de prendre en main le réalization des actions conques dans le cadre d'un maristing-unix.

On demanders de vous (nous serons 28 en vous comptent):

— sont de l'initiative (le consultant est souvent en déplacement):

— soit de l'initiative (le consultant est vous ent en déplacement):

— soit de l'initiative (le consultant est vous ent en déplacement):

— soit de l'initiative (le consultant est voité ast élevée):

— tivité ast élevée):

— le alsance et rerneté dans les contacts (le manses de nos clients est précisuix le nous aussi):

— l'empton supérieure (le marketing up s'impruvise pas).

Voirt fonction peut à moyen terme évoluer.

Adressez-med:

Note: Iducate partie indiquent to que vous atten-lettre manuscrite indiquent to que vous atouts des de ces nouvelles responsabilités et vos atouts bour réussit: Joindre éculement photo, curriculum vitse et Driftontions. LEROY, VEPRO Marketing, 38, rue Alain E. Leroy, VEPRO Marketing, 38, rue Bolssière, 75116 Paris.

#### Afrique

Groupe de Sociétés spécialisées

désirant renforcer son équipe

DIRECTEUR

230 ans minimum

Permation Grande Roole on Université

Permation DE PROPONIE

Milleu industriel ou automobile

Milleu industriel ou automobile

Les svannages en nature attachés à ce groupe sont traités à un niveau de DIRECTION, e Régidence dans capitale.

Logement elimatisé.

Congés annuels en Europe.

Voiture de fonction.

Régimes retraités expatrié et métropolitain.

Régimes de prévoyance très étendu.

#### emplois féminins

\_; ``

## L'immobilier

#### BANQUE FRANCO-ALLEMANDE Métro ÉTOILE, recherche

#### SECRÉTAIRES

BILINGUES FRANÇAIS - ALLEMAND

PERSONNALITE DOMAINE ABTISTIQUE recherche dans le cadre d'une Société de grand renom

#### DAME, MINIMUM 35 ANS POUR SEGRÉTARIAT

Il faut : grande expérience contacts télés L'attrait du poste relève plus du milieu ambiant et des contacts que du travail proprement dit. Avantages sociaux d'une Grande Société. Adresser C.V. manuscrit et prét. 22 réf. 1596 à : P. LIOHAU S.A., 10, r. Louvois, 75663, Paris Oedez 12, qui transmettra.

## Kelly Girl

recrutement de pers Se présenter à : KELLY SERVICES

REGIE PUBLICITAIRE REGIE PUBLISHED

SECRETAIRE StêneSECRETAIRE StêneSECRETAIRE StêneGACTION

ant exper. régle. Env. C.V.
prélent, Thivilier-Darras, L.
FS St-Honoré, PARIS (8\*).

proxim. Saint-Lazare rech.
proxim. Saint-Lazare rech.
proxim. Saint-Lazare rech. SOCIETE INDUSTRIELLE
de première importance dans
son secteur d'activité recherche
pour sa DIRECTION DU PERSONNEL située en banileue
Sud-Est de Paris pour serv. technico-commercial SECRETAIRE steno-dactylo bilingue franc.-anglels. Libre rapidem. Vac. été assur. Rest. rentrepr. Delettre-Bezons, 22, r. d'Aumale (9°). Tél. : 874-79-94.

Laboratoire C.N.R.S.

#### SECRETAIRE ' BILINGUE ANGLAIS.

Bonne dactylo, libre de sulte. Lieu de travall : PALAISEAU. Envoyer C.V. et photo, à 53,906, CONTESSE PUBLICITE, 20, av. Opéra, Paris-ler, q. hr.

importante Société quartier PLACE VENDOME

SECRETAIRE STENOBACTYLO EXPERIMENTEE

- Bonnes connaissances de l'ai glais ; - Libre repidement ; - 5 x 8, 13° mois ; - Vacances assurées. - Se présenter vendredi 14, à partir de 9 heures. COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVES, 25, r. St-Honoré (M° Tuileries)

HOTESSE-RECEPTIONNISTE Boune dactylo Anglais parfait collente présentat

Tour Maine-Montparnasse diage — 538-72-30 ou 71-99, EDITEUR MEDICAL

SECRETAIRE CORRESPONDANCIERE
r sect. promotion serv. cclat
lammarion «Médecine - Scien
es ». 70, rue de Vaugirard (6)
CODE, 94-10, poste 207.

> SAINT-MAUR (94) SECRETAIRE STENODACTYLO

EXPERIMENTEE De formation de base 8.T.S. ou diplômes universitaires équivalents, il lui sera demandé d'assurer après adaptation le secrétariat complet (courrier, constitution, mise à jour de fichiers, etc.) d'un responsable de service. Sens de la métode, sociabilité et initiative indispensables.

bies.

- Vac. 1974 possibles luttlet.

- Vac. 1974 possibles luttlet.

Env. C.V. man., poto, prétent.,
no \$4.862 CONTESSE PUBL.,
20, av. de l'Opéra, Paris-ler, q.t.

- Importante Société TISSUS D'AMEUBLEMENT
Proximité Gare de Lyon
recherche
our son SERVICE EXPORT

SECRETAIRE STENODACTYLO qualifiée
billorue anslais courant
(notions allemand souhaltées).
Libre très rapidement. Vac.
assurées. 5x8. Avant. divers.
13º m.+partic. Ecr. avec C.V.,
prétent., à Pyc-publiché (nº 2),
91. r. Lecourbe. Paris-15', q. tr.

J. F. 25 a., D.U.E.L. lettres modernes, petitle expérience lournalisme, ch. emploi rédactrice ds presse aritistique ou culturelle.

— Ecrire Mile DE CAMARET, 20, rue Mouffetard, 75005 PARTS.
Dactylo expérien, sach. rédiger, cult., cont. angl., dispos. sél., pr
ilemps, partiel ou domicile.
Prét. Paris-Quest ou bani. Quest.
Ecr. nº T 57.039, Régie-Presse, 85 bis. r. Réaumur. PARIS (27).
J. F. cadre com., 24 a. lic. angl., 1 a. exp. sié engineer, nucl., ch., empl. sorv. comm. It sié Greno bis. — BILLON, 20 ter, rue de Bazons, appt 184, 92-Courbevoie.
J. H. 26 ans, ingénieur biochimistratif Paris, banileue. Ecrire no bis. — BILLON, 20 ter, rue de Bazons, appt 184, 92-Courbevoie.
J. H. 26 ans, ingénieur biochimistratif Paris, banileue. Ecrire no 68,306, ReGil-Presse, et l'abilens, 7527 PARIS (97).

LICENCIE EN DROIT

Expérience de sestion commercial ou ponduction. Ecr. no 68,306, ReGil-Presso, et l'abilens, 7547 PARIS (97).

LICENCIE EN DROIT

Expérience de sestion commercial ou ponduction. Ecr. no 68,306, ReGil-Presso, et l'abilens, 7547 PARIS (97).

LICENCIE EN DROIT

Expérience de sestion commercial ou ponduction et l'abilens, 7547 PARIS (97).

LICENCIE EN DROIT

Expérience de sestion commercial ou ponduction et l'abilens, 7547 PARIS (97).

LICENCIE EN DROIT

Expérience de sestion commercial ex appl. ponduction et l'abilens, 7547 PARIS (97).

LICENCIE EN DROIT

Expérience de sestion commercial ex appl. ponduction et l'abilens, 7547 PARIS (97).

LICENCIE EN DROIT

Expérience de sestion commercial ex appl. ponduction et l'abilens, 7547 PARIS (97).

LICENCIE EN DROIT

Expérience de sestion commercial ex appl. ponduction et l'abilens, 7547 PARIS (97). Expérience de gestion commer-ciale, 25 ans, libéré obligations militaires, cherche situation sta-ble et d'avenir. — Ecrire sous n° 2.656, HAVAS MULHOUSE.

ble et d'avenir. Ecrire sous n° 2.656, HAVAS MULHOUSE. J.F. 33 ans, maîtrisa de lettres, expér. 5 a. enseig. et 2 e. secrét. ch. pr. sostemb. poste en rapp. enseignem., pédagos., formation professionn. ou milieu culturel. Ecr. n° 57.568, REGIE-PRESSE, 25 bls., r. Réaumur, PARIS (27). Cadre 29 ans, diplôme ECCIP. ch., poste selloint direct. cciai. expérience matériel de levage. A. ROUX. 47, aven. A.-Briand. 94 - ARCUEH. — 635-71 40. Collaborateur niveau D.E.C.S. 8 ans expér. dans cabinet expertises complables. disposant véhicule, rechorche travaux à domicile ou chez clientèle, 638-45-48. CHEF DE GROUPE HOMME très import. Sié motimalismale ch. POSTE DIRECTION ACHAT. Ecr. n° 1 57.673, Régie-Presse, 85 bls., r. Rèoumur (27), qui tr. J.F. maîtries eccenos naturelles. D.E.A. zoologie, 2 a. expérience latoratoire racherche biochimie, anglais et italien, ch. situation. Ecr. n° 1 75.664, Régie-Presse, 85 bls. r. Régumur, PARIS (27). CADRE SUPERIEUR CAORE SUPERIEUR

SI ans. dynamique, diplomate, dispon. rapid. formation supérpolygiotte, avant occupé fonctions direction dénérale échelon
national et informational banque,
commerce, ind., expérience marketing et finances, recherche pr
raisons famillales poste
DIRECTION GENERALE
rayon 20 km. autour d'EVREUX,
ECT. nº Si.319, Contesse Publ.,
20, av. Opéra, Paris-let, qui tr.
29 ans. lic. D.E.S. lettres, fic.

29 ans, Ilc. D.E.S. lettres, Ilc. sociologio, D.E.A. sciences socia-79 ans. No. D.E.S. lettres, lic. Sciences social sociologic, D.E.A. sciences social sociologic, D.E.A. sciences social so

demandes d'emploi

LIAISON VERS LA SUEDE

Français pariant anglais (IIC.) et suedois se rendant fréquemment en Suède et Scandinavic, etudie toutes propositions emploi nême de COURTE DUREE. ECr. nº 549, « le Monde » Publ., 5, r. des Italiens, 75427 Paris-9. ESSEC, 27 ans Pramière expérience réussie, cherche situation Paris, Ecr. nº 8,495, \_ le Monde > Pub., 5, r. des Italiens, 75427 Paris-9°.

31 ans, format, supérieurs GRENOBLOIS 5 ans exper, transp. marit, el lerrestres dans poste responsab, France el outre-mer, cherche situation équival, GRENOBLE ou environs. Ecr. sous nº 1.791, AGENCE HAVAS GRENOBLE.

CHEF D'AGENCE Unit D Agende
Fermation Ingénieur électronic.
Informatique, solidé expérience :
— de sestionnaire ;
— de négociateur ;
— de négociateur .
— Qualités hemaines.
Propose se collaboration au niveau direction ou apence.
Ecf. n° 542, « le Monde » Publ., 5. r. des Italiens, 75427 Paris-9.

67 - Haut-Koeninsbourg, juillet loue appt, ff cff, or 4 personn. : 1.300 F. Téléphone (87) 03-11-48,

### locations

<u>Paris</u>

QUAL CHESTIMS
DS IMM. P. de T. RAVALE
VUE SUR SEINE
4 PIECES, +2 charthers, dries dible
débarr, chaort, cont. Mor. TelENTIEREM, REFAIT MEUE
PRIX 375,000 F. Crédit

appartem.

vente

S/Place leudi, vend. 14 à 18-h:
10, QUAI des CELESTINS
eu 225-21-72
PLEIN CIEL
Gd sél., 2 ch. Reft neuf. 90 m2.
CARREF. ODEOM - ODE, 42-75
JASMIR. & BIEGES JASMIN. 4 PIECES, Réception.
J étage, ascenseur - POL, 49-27,
SOLFERINO, abland, appr de
récept, 235 m2, vue impr, Soiell.
24-49-55 ou 742-14-79
VP RASPAIL, N.-D.-d.-CHAMPS,
SEL, DBLE + ch. GRAND CFT,
ASC. SOL. CALME ODE, 95-10,
BONBONNIERE

XV Mo Lourmel, ds immeuble réc., ir. beau 2 poes 53 m2 + loggia, 11 cfi, cave, perk., tél. Très calme — 531-98-32 R. Mademoiselfe. Im. p.d.t. 3 p. Ent. culs. w.-c. 180.000. 074-68-66. Mo LEDRU-ROLLIN. Tr. beau duplex if cr. ét. nr. 70 m2 env. 5 étage. 172.000 F. — 628-79-40. 11, RUE

BARBET-DE-JOUY PARIS-7°

PARIS-1
IMMEUBLE
DE TRES GRANDE CLASSE
APPARTEMENTS
DE 1 A 9 PIECES
SUITES ET DUPLEX
PRIX ELEVES
FERMES ET DEFINITIPS
APPELER AME DAGOT
NOVIM SELECTION
4. RUE MARBEUF (8)
359-50-30
DEPUIN JOHE MARBEUE

399-50-50 - 399-50-02

REPUBLIQUE IMMEUBLE
P s/rue et cour. 3 pièces, confr.
150.000 avec 35.000 F. Apr. 15 h,
ieudi-vend.: 7, r. Beaurepaire.
15e PORYE DE VERSAILLES
Imm. réc. 9° ét. B. 2 P.
50 m² + turrasse 30 m², parking.
Prix 235.000 F. Créd. LAB. 13-49,
ROLAND-GARROS - Gd standing
Appt de 5 P., 160 m² + ch.
récept p., 160 m² + ch.
récept p., 160 m² + ch.
prix à débatire - 577-29-29.

AV MADPLAII 7 pièces, se AV. MARCEAU 7 Places, ed standing 3.250 F. LE M2, CUIS., 2 BAINS, 3 WC, chambre service, 20 M2, Pess. PROF. LIBER. - 285-46-46.

MUETTE Pr. HENRI-MARTIN
180 m2, très belle
récept., 2 bains, 3 chitres, serv.
Coi ou 1/2 viager. - MOL. 27-45,
BON 13e Orisinal
duplex, bains,
cuis. 40 == , touf aménagé. Rare.
Prix 165.000 F. - Tél. 734-98-87. Résion parisienne

« LES LACS SAINT-JAMES : NEUILLY, Très bei imm, nf lardine navsagés, Solell, calm cuis. ent. équip., moq., tentures murales. Affaire exceptionnelle. 722 - 99 - 35 et 747 - 82 - 24. RUEIL, près R.E.R. - Calme imm. P. de T. 1972. 5 P. 11 ctt. 2 bs, baic., gar. 280,000 F+C.F. 9764496 ou 622-73-40 CHATOU, 3' R.E.R. Gd appart. ds mais, avec lardin. Living 4 chbres, 2 s, de bns, tt cft. Caves, Gar. Tél. - T. 966-24-63. SCEAUX Ma. 85 m2, 4 PCES baic. s. jard. Calme. 250,000 I Tél. 350-72-29 ap. 18 h., avt ? I

VRY, lmm. réc. 90 m2, 3 ch., conff. 178,000 F. — 874-68-66 Part, vd F5 2º ét., tr conft. 100 m2. VELIZY, près école. comm. etc. — Tél. : 946-48-40.

16, rue Louis-Dardenne, 4 PIECES 180<sup>m2</sup> 80X. Visite du mercredi au same de 14 heures à 18 houres, ESNAULT, 266-39-40.

IMMOBILIER en SUISSE En toute propriété. Possibilité offerte exceptionnellement à toutinvestisseurs, même non heivé fiques. Ecr. nº 301, MURATET 15, r. Tailbout, Paris-P, qui tr. VANVES (92)

A 2 pas de la porte de Brancion
A 8 minutes de Montparnasse
LA RESIDENCE
41, RUE JEAN-SLEUZEN
Petit Imm. neuf. F 61, 16 aport.
Cuis. a. bains équipées, chauf-dage étectrie, intécré individuel.
VTE DIR. PAR PROMOTEUR
3 p., 743; 2 p., 68m; studio,
48m2, Livrables, immédiatement.
Sur place tous les jours, samedi
et dim., 13-19 h., (sauf mardi),
Tél. 736-23-21 et 359-49-28.

maisons de campagne 76 km PARIS-OUEST FERMETTE 4/5 p., cft, pout, chem., terrain. Parisif figh. 130,000, poss, crédit Cl. DELU-CHEY, CHARTRES (37) 21-21-38,

· viagers -Vendez rapidement en viager. Elude LODEL, 35, bd Voltaire, 35-61-38 - Retile Indexée Expertise et grande discrétion. Libre, MENTON, appt nf. 3 p., cuis., bs, meublé. Vue mer-mon-tasne, 2 t. 71-77 a 35.000 cpt. + 1.200 rte. LODEL, 709-00-99.

#### exclu/ivité/ Paris

non meublées <u>Offre</u>

VERSAILLES GRAND SIECLE Loc. directe C.F.1. - 950-84-01. 3 P.-4 P. av. park., 55-60l et têl. 3 P.4 P. av. park., ss-sol ef till.
SAINT-CLOUD, prodemité sare val-d'or. Calmé. Living double, imm. 9d stends. 9de loggia.
Vue panoramique - Garage.
Tél.: 967-38-18
ALMA. TR. B.EL. APPT 18e m2.
TEL. LIMA. GD: STDG. Parking. Ch. serv. 5.000 F. — 784-89-18
Propriét. loue direct. bel appt 3 p., cuts., s. de bra. w.-c., dens bel imm. bourseois. Vis. s. pl. 7, r. Robert-Lecois. 79916 Paris 3º étage gauche, vendradi et samedi, de 14 hres à 18 hres.
Ti- Beau stud.: 16L. cuis. écuip. III Beau stud., M., cuis, ésnie, s. de brs., 700 F. — 357-99-2 DENFERT-ROCHEREAU

1/4 P., 11 conft, imm. récept. Tél. 1.100 F. — AMP. 18-18. <u>Demande</u> Cpie 1 enft ch. 2 PIECES, fû Paris, proc. Ma Pont-de-Sèvre à République. Pr le 15 septemb 907-78-07, le soir.

hôtels-partic.

XVI\* ETOILE. 5 riveaux, asc. desc., monte-charse, somptueix Conv. 8 ambssad., avocats de groupe et médecine de groupe EXCLUSIVITE G. CHEBAT, 622-54-80, 622-21-00.

NEUTLY Splendide H. P. Solett, calme
400 == (dost 150 m2 receptions)
+ gar. + lerrasse 200 m2,
lucosusem. aménagé. Tr. grand
standing. Exclosivité : 253-98-91.

bureaux BASTILLE

immeuble commercial bon été
ENTIEREMENT 900 M²
LIBRE A louer sans pas-de-porie.
Ecriré à nº 75.0%, I.P.F.,
12, rue de l'Isly - Paris (8')
Mº L-Blanc carref. Le Fayett
Mº L-Blanc carref. Le Fayett
2 300 m² dévelopés, bureaux
atellers stockage.
Cession ball ni, activité d'ameu
blement - NADE : 827-87-34.

#### fonds de commerce

INDUSTRIES - NEGOCES ENTREPRISES DE SERVICE Avons acheleurs sériesx disposent fort comprant, C.C.C. 122, Champs-Elysées Pariser - 359-4691.

locaux

commerciaux 900 m2 entrepôts à louer Bail 3, 6, 9 - Droft au ball 200 mètres du périphérique porte de Saint-Ouen. PROGESCO - 522-24-83 1.4e A loder local 139 m2 en duplex av. herrasse Actuell. Cobinet architects. Poss photosraphe-dessin. T&. 2500 p mens. + 18 % charg. - 734-98-97.

pavillons ANTONY

PLUS QUE 3 VILLAS NEUVES Livrables mai 1975
165-1 surface utile.
Prix 422.180 F.
Chauffage électrique intéaré, cheminée dans salon, lardin, sarase; parkins.
Téléph. 359-33-31 ou sur place, 146 bls, avenue Prançois-Molésamedi, lundi, de 14 à 18 h. 20. sameal, kindi, de la a 18 h, 30
Part vend, Garges-lès-Gonesse
2 gare, comm., pav. s. ss-so rénov. 3 p.+1 mansard, cuis. bns. ch. cent., lard. 170.000, tél 990-46-79

PLESSIS-ROBINSON - Part. vi pay. neuf, sd stands, 250 m hab.+ch. serv. 600 m2 terr. P. vis., 86, rue Majabry - 350-41-33 villas

LE VESINET (près) CHARM. MAISON DE PAYS, pourres appar, jardin de curé. Livirg. 3 chores, granter, cave voûtée, corriori. Prix 320,000 F. AGENCE DE LA TERRASSE, La Vésinel. — 976-05-99.

terrains CROISSY-SUR-SEINE CALME BEAU TERRAIN 847 m2 (le viabil, Px T.T.C. 210,000 l AGENCE de la TERRASSE La Vésigat - 976-05-90. 500 à 600 m² Façades Frozimité toture 918 à 25 m. 94-BRY, Vr 5 et 15, f. de Verdun à NOISY-LE-GRAND, Mandat, 1, 49. REGNIER, 254, ev. Brosso-leite, 94-Le Perreux, T. 224-17-63

Aeroport, & lom PARIS-NORD CONSENT bass losque durée solos lerrain desservis par pistes gros avions, avec possibit. Construire dépôts et bureaux, douene sur piace. EXCLUSIVITE CABINET NADE 110, bool. Sébastopol - ext-g-34. propriétés

LE VESINET LE VESIRE!

Calme, verdure. PROPRIETE.

Récept., 3 p., 4 ch., bains, tout
conff, mazout, sar. Pav., gard.,
Beau lardin boisé 1.40pez,
AGENCE DE LA TERRASSE,
La Vésinet. — 778 - 65 - 90.

70 km PARIS-OUEST (autoroute)
Sup. propriété caractère, pourres,
chem. 677 pcs., conff, parf. état.
terr. 2.80 pcs., conff, parf. état.
cabinet DELUCHEV.
CHARTRES (37) 27-23-38.

Près HOUDAN, endroit caime. neuves

Parts

Verneuil-universite

Bel appt caract., 6 p., bs, 170ms, epoque XVIII. Vue sur verd.

Cherme exceptionnei.

Prix élevé - 265-90-05.

51-FARGEAU. P. vel dir. liv. 12 ch., réc., cox. ctat. 90 ms, r ét., balc., col., vue agr., dég., tél., 285-000 partins comparis sur pi. tous les irs, 14-19 h., 69, r. 51-Farosou. - 684-27-29.

AVENUE DE SAINT-OUEN

Etélé élevé, studio tout. conf., piein sud - Fecilités.

MARTIN, Dr Droit. 743-79-99.

VILLIERS. Bon toma., ceime.

MARTIN, Dr Droit. 742-79-89.

REULLY-OIDEROT

REUILLY-DIDEROT
Imm. neuf, standins, gentil
3 pièces fort confort.
MARTIN, Dr Droit. 742-9-05.
12 MAISONS-ALFORT
Spécial investissement.
Rentabilité assurés. Très
beaux STUDIOS avec cave
et perting dans immeuble
entièrement rénové.
Livraiom sous 8 jours.
Propriétaire 325-25-25 + 55-78.

ropriétaire 32-2-25 + 30-20 Près NATION (piece) Très iolis et srands STUDIOS avec ou sans Presse. Equipment luques rande clarié, solell. Livrais médiate. Piscament sor exceptionnel d'avenir. Propriétaire : 22-56-78. PRUE DE LILLE

PRUE DE LILLE

(quertier le pius résidentiel

de PARIS), 200 mètres

Facutté de médecine,

500 mètres place S'rCermein,
dass immeuble 18º sâcle
restauré, grand STUDIO de
carectère, équipement juoueux,
poutres apparentes, 5º étage
sans ascenseur. Prix

Élevé justifié.

Propriétaire : 225-25-25.

PTE ST-MARTIN. Dens imm.
ravaié, asc., appt 165 = 4-1.
2 serv. tél. Poss. comm. ou ilbér.
A saisir : 420.000 F-225-46-55.

AV. FOCH, COTE SOLEII. AV. FOCH, COTE SOLEIL

AV. FOCH, COTE SULEIL Très bel appt classique, 500 m², 2° et 3° étg., 6 ch. + dép. + 3 réc. av. bois. 600 us L. V. à modern, Prof. Ilb. 525-64-44. Bd LANNES. Dèle IÑ. + chire, ti cft. lossia, we imprendite s/bois. 95 m² env. - 233-64-62. Sybols, 95 == env. - 233-96-62.

P SUPERBE DUPLEX 100 == v.,
450,000 F - 278-48-41.

PRES PLACE DU TERTRE
dens un cadre de verdore, toil
2 poes, conft. impecc., calme,
215,000 F - 266-16-65, p. 92.

XIII\* PRES
PLACE JEANNE-D'ARC
Dans un petit immetable oeuf

PLACE JEANNE-D'ARC
Dans un petit immeuble neuf
de srand standing
2 PIECES luxueusement équipé
avec belcon.
Disponible immédiatement,
175.000 F.
Sur place : 27, rue Dunois,
de 14 à 19 haures (sauf leudi),
ou téléphoner : 256-79-78.

16" HAMEAU PRIVE
Lux. dunéx. S. B., jardin

16' HAMEAU PRIVE
LUX. duplex. 5 P., iardin
suspendu, calme, paridin,
chambre de service,
prix élevé iustiffé;
Gd 2 pces s/lardin privé,
soleil, charme except.
EXCLUSIVITE
MICHEL BERNARD. PAS. 63-11.
Propr. vd stud. 25 m², ref. nf.
fl cfr, ds imm. classé BeauxArts, 85.00 F. Visite samedi.
17, cours Vincennes, Me Naffon.
TERNÉS, REC. Triple récapt.
4 CH. Garage. 755-69-46. 96, av.
DES TERNES, Vend. 14-19 h.
Me ROME. 4 P. C. b2+s. est. Mo ROME. 4 p., c., b3+s. eeu, ch. serv., tél, ch. ceni. ret. ni,

BO mil. 280.000 F 207-49-24.

Le meilleur air de PARIS CO GAMBETTA PARIS 20°

Studios, loggias ... 125.400 - 2 pccs. loggias ... 125.400 - 3 et 4. P. Terrasses ... 351.000 F 47. avenue Friedland (gr). ELY 27-11 - BAL. 23-69.

BOSQUET / mmn. ravsié 2 P. C., bs. ref. ut. Location assurée par nos soins. 135.000 F, avec 27.000 F, 555-64-88.

180 GG Ew. 2 chtr., box TEL. 580.000 F, JAS; 51-84.

Mo CRIMÉE (foce). Promoteur

Mo CRIMEE (fece). Promoteur vd sup. 4 p., stdg, ferrasse, 7 dl., dite exposs, clés de suite. 295.000 svec 60.000 F complant. CFT - 607-29-00 et 607-36-54. XIV • 16, rue Sophie-Germein Studios neuf ed conft. Livr. iuillet. Ta les iours 14-19 h. PRES FOCH 3 P. cuisine, beins, TEL., 265,000 F - 525-56-84 17e R. DE COURCELLES, pr. WAGRAM, Imm. stand. b. Sp., 150 ms, 2 serv., part. amén. Profess. • TAC • - MED. 15-66.

16e Récept. + 2 chbr., 185 m2. 2 bs. 2 w.-c. TEL. Logala. Lux. imm. récent. - 525-56-94. Région parisienne AUBERVILLIERS Limite LA COURNEUVE LITTATE LA COURNEUVE:

2 p., enfr., cuis., s. de bs, cleir, soleli, 70 ss, tout ch. Possibilité crédit sur 20 ans. 260-85-34 et 260-85-44.

CHATENAY-SCEAUX Calme, verdure, soleli, 3 p. + 40 = terrasse - 359:33-31. CLICHY. Dans villa calme, imm. 1930, 4° 4f. ss asc. 2 p., culs., entr. 40 = 8.5000. R.E.F. 137, b. Haussmann. ELY. 0245.

Cura, entr. 49 = \$3.900, R.E.P.

SCEAUX, METRO

SCEAUX, METRO

Solid livine, balcon, sud, 2 ch., ad stdg, ascens, parting, petitimments, récent, s'iard., caime, prix : 245.000 F - 66944-66.

91-EVRY, F-5, bon état, parc boisé. 5' gare, lave-vaiss., cave, parking, 90.000 F - 077-32-30.

DS résid. près VERSAILLES. Appt 5-6 p., 117 = 3.7 et derne.

164.000 ptein quest, cave, bark.

165.000 ptein quest, cave, bark.

166.000 ptein quest, cave, bark.

167.000 ptein quest, cave, bark.

168.000 ptein quest, cave, bark.

169.000 ptein quest, cave, bark. Fontenay-is-Fleury, Près Versailles, studio, 49 = 2, 7 et dern, ét., it cli, 115,000 F. 469-14-53, 93-EPINAY. Part. vd 4 p., H cff, tél., park., 4' sare, école proximité. 243-41-24 apr. 19 h.

NEULLY Porte MAILLOT.
Studio 40 m²
idla, fr cft, jaudi 14 à 18 t.
5 bis, rue DELAIZEMENT. SEVRES-MAIRIE MMEUBLE ANCIEN
STUDIO sur lardiner.
Enlièrement ref. nf.,
saile de bs. w.-c., com cuistne
équipé, penderie, moquette,
55.000 F. Excellent placement.
Renseign. et visites, 753-85-38. <u>Demande</u>

92 PLESSIS-ROBINSON BEAU 4 P. 70 m² + box Récent. S/lardin, 178,000 F. 535-28-72. Province

Part. vd appt 4 p., culs., s. de bs., ch. ind., 2 bak., cave, 155.000 F. Vis. 10 à 16 h. Fouillé, zt., av. N.-D., Nics. 4 KM DEAUVILLE immeuble grand standing : APPART. 2 Pièces, Vue mer. AGENCE HOINVILLE, Téléphone : (31) 87-80-13.

constructions

XVII\* LE CENTAURE 143, rue de Saussure LUXUEUX peitt Immeuble HABITABLE FEVRIER 1971

et 3 PIECES, SAL. BAINS, ISINES équipées, décorées, parsonnalisées, CAVES, PARKINGS en sous-sol. Crédit 50 % sur 20 ans.

PRIX FERMES

S/DI. ts les irs 15-19 h. sauf dimanche et lundi ou tél. Int. immobilière : 246-56-50.

P flage avec forrasse BEAU 3 PIECES 225.000 F me et définitif. Habit. Imm, sam. et dim. après-midi. Rousso, POI. 27-16, NAT. 55-55 PORTE de CLICHY Studios ilvrables - 4 frim. 75
94,000 F
Prix non
revisables
F 41, av. de Friedland (8\*)
F ELY. 17-11 - BAL 53-67

MAJSONS-LAFFITTE Aus superhe vallée de la Sei et à 5 minutes de la sare STUDIOS, vrales 2, 3 et 4 PISCES Prix fermes - 3' trimestre 75 F 41, av. de Friedland (8' ELY. 27-11 - BAL. 93-4

MMEUBLE GRAND CONF Façade Pierre de Taike r 52 appts, resta disponible studios at 4 appts de 2 Pces PARKINGS

PRIX FERMES Possibilité crédit de 80 %. Actuellement : gras œuvre. less., 81, rue de la Verrerle le HOTEL-DE-VILLE. Ts is in f margidim.) 14 h. 30-18 h. 30 Téléphone : 266-56-58

appartem. achat

locations

locations

Offre XV Soffren. Studio neuf, lux., calme, sud, 25 m². Tél, lour 527-45-10, soir 433-16-18. PLAINE-MONCEAU. Bei imm. P. de T., 6 p., 200 m², 2 bs., 2 ch. service, possis. profess. libérale, 3.500 F T. 924-96-17.

NEUILLY Gd stand. 3 pièces Cuis. équipée, 1,800 F. Tél. : 627-03-06. 17e ST-AUGUSTIN, Profess fiber., 6 pces + chbriserv. Tél., 3,000 F. 700-30-33

PARIS (14°) A louer directement par société propriétaire studios, 2 et 3 Piè-ces, tout confort. Tel. 266-18-65. (16°) TROCADERO nmeuble neut, prand standing, udate, klich., tél., 680 + ch.; udlo, tél., park., 1.170 + ch. S.P.E.I. : 256-55-17.

Ch. stud. (calme) ou 2 p. pour le: sept, max. 70 F net. 346-66-56 (solr). Agences s'abst. appartements

occupes SAINT-OUEN. 2 p., cuis., wo occupé. bon immeuble, 30.000 F.
Tél.: 775-10-75.

IP PRES TROCADERO
Dans immeub. en cours rónovation, ascera, prévu, appartern. occupés, 2 p., dépandances.
5, T. Alphonsa-de-Neuville, Paris (17). Tél. 724-36-91, poste 26.

bureaux

150 m² métro Miromesnii

CHPS-ELYSEES, 5°, asc., desc., beau bur. + entr., Tél. CALME. Loy, 15,000, ball à reprend. REF. 137, bd Haussmann, ELY. 53-85.

MARAIS

Achète opt studio au 2 pièce Paris tout confort. - OPE, 40-06

meublées.

1 ch. 2 pers. au mois dche. 14 rue Minimes. — 27-76-45. Part. à part. Studio. tél., poutres. Gd standing - Tél. 8 à 10 h., 18 h. 30 à 20 h. 30 : 555-71-89.

n**on** meublées

S27-45-10, soir 433-16-18.

GARE du NORD. R.-de-ch., appl profess, imm. sids, 3 p.-1 pet., ch. cart., tél., tf. cft, 85 m², 2.000 F mensuel. Poss. meuble au même prix. 778-07-55.

Près LUXEMBOURG. Immeuble P. de T., stdg, 8 p., tf. cft, 280 m², 2 chbres service, possibilité profess. libérale, 4.000 F. Téléphone : 622-40-57.

ilibérale, 3.500 F - T. 234-96-17.

Marais. Genre H.P., 7 p., 180m;
cfl, 161., 3.000 net, 344-59-72.

Me VILLIERS. Liv. + 1 ch.,
culs., s. de ba, wc. impect.,
if confl, 1.200 F. Visite vend,
de 14 h. 30 à 16 h. 30,
98, rue de Miromesnit.

8 ETOILE. Magnifique salon,
bus + dche. TEL. 2 ch. serv.,
2.903 F. Rept. lust. 705-99-66.

17e Maillot.
2.904 Amail.
7. neuf. calme, piein soleit,
1.400 F. 954-15-97.

METITI I V Gd stand.

FIDER., 6 pces + chbre serv. Tél., 3,000 F. 700-39-33.

16a R. FAISANDERIE Gd 2 P. 76b. 1,200 F. 700-9-16.

VIII + 1200 F. 700-9-16.

VIII + 2 chbres, it conft, tél. + ch. serv., 1,300 F. AMP. S2-71.

MONCEAU B. DARU. Imm. stand. of the boune, parkine. ETAT NEUF. 3,500 mois, poss. prof. 622-16-68.

Pr. MONTSOURIS. 2 P., C., W.-C. Dche. Ref. if. 800 C.C. 399-49-34.

NEUILLY - SAUSSAYE
Liv. + 2 chbres, tél., S. lardin. 2,000 F. — Tél. : 924-7245.

SCEAUX (Robinson). Sup. stud. 2 et 3 p., it cit, imm. stand. 3 p., belc., tél. 1,200 F+ch. 397-49-34.

23. RUE BENARD

PARIS (144)

A céder, on totalité,
SOCIETE NEGOCE BOIS
et matériaux dériv, ou substitués
ville moyenne Val de Laire
ville moyenne Val de Laire
ville moyenne Val de Laire
Affaire seine, Rennah, assurée,
Ecr. nº 54.48 CONTESSE Publ.,
20, av. de l'Opera, Paris-ier, 4.t.
AUVERGNE. Vds murs et fonds
charcuferie renommée, prés
Clemont-Ferrand. Gées facilit.
J. MATHOT, 6359 MARINGUES.
J. MATHOT, 6359 MARINGUES.
Tél. : (73) 82-40-34
20 NATION - Bd CHARONNE
Tout le R. deC. d'un immeuble
MURS de BOUTIQUE
très grandés surfaces modernes,
commerce plaine activité.
Baux en cours de renouvellem.
Placement frès intéressant
A côté d'INNO et Printemps.
Propriétaire : 225-99-99
ITÈS BRAILY magazeine

Très beaux magasins A VENDRE La Touquet, rue principale (Saint-Joan).
Lide, Plein centre rue Esquernoise.
Toulon, plein centre avenue Jean-Jaurés, Pour tous ranseism. 161, 553-95-15, 8 h. à 10 h. et à partir de 18 h.

EN PROVENCE
ARLES-S/RHONE
HO'el - restaurant, neuf, 3 N.N.,
suides, Discline, affaire saline.
benef (mpt, Tél. 2 (98) 96-4)-6).

pavillons RUBL recent recept., 3 ch., idin, 161.000 F. avec. 50.000 F. compt. OB5. 57-60.

್ ಮ<sub>್ಯ</sub>್ಷ

propriétés

CHAUMES EMBRIE Nat. 4
CHAUMES ABGEN RELAIS to
POSTES. entiter, ret. a new.
LUX. AMERIAG, Gd Ryine av.
Doutres appar. + ber + 4 cibr.
Beno perc de 3,000 m², Norma
dépend. vis. Dim. 14 a 18 h. 20.
44, RUE FOIX. EXCLUSIV.
Zamentacci. 200-34-88, H.S.
Z5 KM PARIS - OZDIR-IX.
Compr. pl. pled. 6 P. dr séjour
Compr. pl. pled. 6 P. dr séjour
Compr. pl. pled. 6 P. dr séjour
Jd. clos. Px tol. 25.000, Cr. 20 %.
Voir MARLY 406-27-68.
Reg. EVEODE Jelle proposész

Jci. clas. Px tol. 265.000. Cr. 20 %.

Veir MARLY 466-27-48.

Res. CISCIDS Joile proprieté
fest, sél. cuis., 4 ch., bra, ct.
Join 1.200 m. Tr. b. vue, 255.000.
Cab. BLONDEAU-LEBLANC
2. FAUBG CAPPEVILLE.
GISORS. Tél.: 620 

SAINT-LAMBERT (Site de Port.
Royal), pphé 13.000 m.z. maison
de maître, parfail état, vaste
récept. 5 chibres. Normbreuses
récept. 1 (1-50) 53-500 F.

Tél.: 955-00-97

Vallée Chamonies, loit Chalet.
Séli., sal., 4 ch., od baic. Greul.
Seli., sal., 4 ch., od baic.

BUREAUX NEUFS A LOUER

TéL : 258.11.10 PT DE NEUILLY, Nt. à lever, burx 400 sd., à lignes, 10 park., cloison à convenience. IMMO BALZAC : BAL. 12-14. PROMO-BUREAU : KLE. 96-54.

Loy, 15.000, osli a represe. Rear127, bd Heussmann, ELY, 103-85.

Impre Sie recherche en incation
précaire ou sens location 2 ou
3 bureaux, 161, proximité rue de
Castiglione. Ursent. Ectire 3003
Is référence nº 6.081 à:
Emplos at Eutreprises,
Tis. RUE VOLNEY,
75002 PARIS.

PARIS-VIII - HAUSSMANN
A LOUER 1.200 M2
BUX + local ordinafeur amén.
HAMPTON AND SONS,
23-59-35.

PROPRIETTAIRE
Loue 1 ou plusieurs bereaux,
meublés, imm. neuf. - 751-13-40.
BUREAUX TTES SURFACES
Location se pas-de-parte de Vite.
AG. MAILLOT, 2. rue Pécinière.
Té.: 523-19-18 et 387-14-08.
BO DES BATIGNOLLES
Boufique, bureau, 25 ms, 166phone, bail sens pas-de-porte.
Tééphone : 775-19-03.

Will IFPS 1.000 ms blen

phone, ball sams par-ce-porte.

Titichase: 775-19-02.

VILLIERS 1.000 m² blen
utillab. Inven.
moderne grand stand. 20 lign.
titichab. Conviendralt pour burx
ou buttes auftres activités: :
écnie, dessin, électroniq., etc.,
location sams pas-de-borte.
Concours agences acubalitées.

Titl.: 777-89-85.

LUXEMBOURG. Bel Imm. 1900
LOCAUX MIXTES PROFESS.
255 m² en 20 pièces. Téléph.
77, 37, 4° ft. + 4 serv. 6° ft.
Cession baux + peffits loyers.
DE F 137, bt risussmann,
ELY. 62-65.

locaux commerciaux

AVIS, 161, (15-37) 27-03-29
LE TOUGUET, désante vita,
7 cl., 4 bas, chauftese mazor,
7 cl., 4 bas, chauftese mazor,
7 cl., 24 bas, chauftese mazor,
7 cl., 24 bas, chauftese mazor,
7 cl., 253-12-88
SAINT-GÉORGÉS-DÉ-DIDONNE
VENDES
SAINT-GÉORGÉS-DÉ-DIDONNE
VENDES
S kun Royan - 4 km forêt Suzac
Cotonia de vacances dans bei
hôtel bord de mer. Accueil pour
189 enfants. Bát. 3 étages sur
r.-de-ch. et caves, Terr. 3,000 m2,
189 enfants. Bát. 3 étages sur
r.-de-ch. et caves, Terr. 3,000 m2,
189 enfants. Bát. 3 étages sur
r.-de-ch. et caves, Terr. 3,000 m2,
189 enfants. Bát. 3 étages sur
r.-de-ch. et caves, Terr. 3,000 m2,
189 enfants. Bát. 3 étages sur
r.-de-ch. et caves, Terr. 3,000 m2,
189 enfants. Bát. 3 étages sur
r.-de-ch. et caves, Terr. 3,000 m2,
189 enfants. Selves sur
r.-de-ch. et caves, Terr. 3,000 m2,
189 enfants. Selves sur
r.-de-ch. et caves, Terr. 3,000 m2,
189 enfants. Selves sur
r.-de-ch. et caves, Terr. 3,000 m2,
189 enfants. Selves sur
r.-de-ch. et caves, Terr. 3,000 m2,
189 enfants. Selves sur
r.-de-ch. et caves, Terr. 3,000 m2,
189 enfants. Selves sur
r.-de-ch. et caves, Terr. 3,000 m2,
189 enfants. Selves sur
r.-de-ch. et caves, Terr. 3,000 m2,
189 enfants. Selves sur
r.-de-ch. et caves, Terr. 3,000 m2,
189 enfants. Selves sur
r.-de-ch. et caves, Terr. 3,000 m2,
189 enfants. Selves sur
r.-de-ch. et caves, Terr. 3,000 m2,
189 enfants. Selves sur
r.-de-ch. et caves, Terr. 3,000 m2,
189 enfants. Selves sur
r.-de-ch. et caves, Terr. 3,000 m2,
189 enfants. Selves sur
r.-de-ch. et caves, Terr. 3,000 m2,
189 enfants. Selves sur
r.-de-ch. et caves, Terr. 3,000 m2,
189 enfants. Selves sur
r.-de-ch. et caves, Terr. 3,000 m2,
189 enfants. Selves sur
r.-de-ch. et caves, Terr. 3,000 m2,
189 enfants. Selves sur
r.-de-ch. et caves, Terr. 3,000 m2,
189 enfants. Selves sur
r.-de-ch. et caves, Terr. 3,000 m2,
189 enfants. Selves sur
r.-de-ch. et caves, Terr. 3,000 m2,
189 enfants. Selves sur
r.-de-ch. et caves, Terr. 3,000 m2,
189 enfants. Selves sur
r.-de-ch. et caves, Terr. 3,000 m2,
189 enfants. Selves sur
r.-de-c PARIS - VIII\*

19, RUE BERTRAND
6, TOE 66 IA Sizeranne
LOCAUX NEUFS
EVIENDR. & profession libé
S.O.G.E.I.: 331-65-61 +. S.O.G.E.I.: 331-65-61 +.

YION S.A.: 266-69-72.

recherche, quarior Georges-V:
magasin on localux, de 150 à
206 =\*, libre. Achair en toute
propriété.

PARIS 14\*. 5/av., local Ceist ou
Industrie à vere. 470 m² utiles.
Prix 1.969.000 F. Tél.: 589-52-72.
516 ch. dans 2\*- 3\*- 4\*- 11\*-, 12\*ou 20\* arrett, local commercial,
200 =\*, y congris entrepôt au
sous-sol. Possibilité stationnem.
nu perkinna. Tél., 5APEP à :
VOL. 76-90.

200 m. périphérique Sud, local
de 250 m², plain-plad, entirée
camion. - Location précaire :
2.600 F/m. Tééstouse: 588-31-31.

ORLEANS (Centre)

ORLEANS (Centre)

INVALIDES

13° TOLBIAC Studio 38 ml. + balcon 12 m², culsine équipée, ri confort. 700 F + par. 100 F. Tél. 627-63-06.

NANTERRE

A LOVER

LA DEFENSE

A VENDRE PARIS (16°)

4 bis, rue de l'Assorrofica. LOCAL 190 m', rep-de-chaus: + réserve atten. Facade 1 LIVRAISON IMMEDIATE PARIS (14°)

fonds de

commerce

Pptaire vand director

Fermette, 3 Na. 29, malson habitation rustique, 6 p. princ., tout contort, dépendance. Ideal weck-end, chasse, repos.
IMMOBILIERE REMANGEON
18104 VIERZON, B.P. 132.
Tél. (36) 75-39-91 +. terrains

Montgeron. LISBre forêt: 965 et 1.313 m². — Tél.: 285-28-13.
Provence, Luberon. vend terrain 6.800m² pina. oliviers. oau rés., poss. constr. 250 = 1, magn. vue vall. Durance. Laurent. 8. rue Penon. 78- Chairou. 566-47-52.
IMPTE STE achète ta terrains. a partir de 1.500 = 1, Paris, ban-lleue 40 km, F. ALEX, BP 32.
LE PERREUX. - T.: 224-22-81. ORLEANS (Centre)
(Près place du Marirol)
Locaux commerciaux (de 20 à 110 m²), à vendre ou à louer.
Propriétairs, M.: MARTIN, docteur en droif, 17, rue Godolde-Mauror. — 15009 P.A.R.I.S.; CLAMART TERRAIN 1,409 M2 PRIX INTERESS. — 250-17-04 d'un seul lenant GRAND STANDING. ELY 19-46,

Paris. - Téléphone : //wae-ie-TERRAIN 60 ha euest de Paris, possibilités (ollseen, pour construction maisons individ., VION S.A., 39, Fe St-Homoré (8') 266-66-72. BURES-s/Yvette, 3' M°, 830 =5, feçade, 25 m. - 722-36-07.

👙 villas Pavill, profess, liber., 2 P., cf. park., 50 m. gare R.E.R., loy. 2.400 F mens.; Local 100 m² + pavill. 3 P., park., tél., loy. 3.000 F mens.; Burx ou Ccfal 200 m², 1v² di., Impeccable, lél., loyer 5.500 F mensuellement; BRUNOY. Petit manoir de ca-ract. 8 pièces, 2 bns, bord rivière, garage, téléph., terras., idin, 460.000, Ciaba, 720-63-63. SAINT-TROPEZ
Domaine de Saint-Cheede
Lux, ville dans verdure. Living
dbie, 3 ch., cuis. ff eq. Terras.
Chiere de serv., 18l. Pische ef
tennis communs à 4 villas.
PAS. 03-11 ou 97-20-23 Impeccable, 161., layer 5,500 F mensuellement;
— Cclei 775 m3, 3 nivx, pr exposition massa, téléph., park., loyer 9,000 F mensuellement;
— Local 100 m² + 3 burx + pav.
3 es. C. + park. loy. 4,000 F.
CABINET LEBRETON,
78, RUE MAURICE-THOREZ,
NANTERRE. - Tél. : 28+10-59.

PAS. 03-11 ou 97-20-23 BOUGIVAL. Magn. ppté « Man-sart ». Salon, s. à m., cuis, av. coin renas, é chères, 2 s. hains. Superbe terr. bolsé 1.280 n. Px 980.000. - J.M.B. : 970-48-18. **BOIS-COLOMBES** Près Mairie - Résidentiel Villa 7 p., 11 conft, pd iard, ombragé, dépendanc., 399.000 F. Facilités - 326-53-39.

MIN MILES

True

fermettes FERMETTE da caractère en experte, hameau, calme, proche bols, rivière, sur 1,500 m² poss. + gren, Eau, élec. 150 m² poss. + gren, es 1,500 m² poss. † 428-43-69. 20 m² poss. + gren, s. 1,600 m² p. ter. fruit, vignes, s. comm. 142,000 AVIS. 10. av. Gal-Gaulle, Montargis. - 85-16-28. amile 23, rie Tembe-Issoire et 26, rie Emili-Dubeis. LOCAL 90 m² rez-de-Chaussén + 2 sous-sois 170 m². LOCAL 90 m² rez-de-Chaussén + 2 sous-sois 170 m². Renseignem. : TRANSCOMINT, I, place Boieldieu. RIC. 56-70.

FERMETTE SEMI-AMENAGEE SUR TERRAIN 2 HA

Gentil hameau bolsé. 2 km. gros bours fous commerces, constr. nierres, tultes pays, partie hab, de ste, cuts. 20 m², séi. ruslic. 35 m², cheminée, 5 ch., bs. wc. belle grange attendante 100 m², beau grenter aménageable + belle grange attenante 100 m; beau grange attenante 100 m; basu granger smenageable + anc. bergerle 100 m; Traite avec 19,000 F cpt, long crddit. PEUPLIERS, 27, rx0 Vimory, MONTARGIS, Tel. (15) 38-85-72-92, 24 h,/24. hôtels-partic. NEUILY - SUR - SEINE. H.P. 6 P., C., bns, s/3 plans, chauff. cal, lardin privé, créd., 10, av. Ph. 10-Boucher, 11-19 k.

19, av. Ph.-Boucher, 11-19 h.
ST-GERMAIN-en-LAYE, pr. bols.
Quart. fr. résident, Hôrel part.
s. 550 m2, 6 p., s. bns. cab. toil.
Jardin. Cff. central. - 779-87-55.
AV. VILLIERS (17)
HOTEL PARTICULIER CCIAL
200 m2 utiles, toute propriété.
R.E.T.L., 112, rue Paris.
94190 Villeneuve-Saint-Georges.
Tél.: 925-00-39/00-48

maisons de campagne Vds mais. 3 p., cuis., lard. In ét. PIERRE-LA TREICHE, proxim. TOUL. (54). près Abselle. Etans., pêche. 83.000 F. - Mr THUOT. 30, rue R. Gengouit, TOUL. Tél. : (22) 43-03-12

ż



#### **SPORTS**

#### AUTOMOBILISME

### LES VINGT-QUATRE HEURES DU MANS Deux voitures à battre pour les Matra-Simca: les Gulf-Mirage

Le Mans. - Les vérifications techniques des Vingt-Quatre Heures du Mans, qui ont eu lieu les 11 et 12 juin, n'ont pas suscité un grand intérêt. De fait, une douzaine de voltures seulement ont retenu l'attention, et il ne semble pas que d'autres alent, par mégarde, échappé à la vigilance générale.

Pour l'essentiel, quatre Matra-Simoa, deux Guif-Mirage, deux Ligier-Maserati, deux Porsche-Turbo. un prototype de Cadenet. à moteur Ford-Cosworth, un prototype Lota équipé du même type de moteur et un prototype Ferrari 312 engagé par le North American Racing Team (NART). L'examen de cette dernière voiture a permis de constater qu'elle est à mi-chemin entre la pièce de collection et la pièce de musée. Le NART a essayé de reconstruire au goût du jour une vieille Ferrari (1969) en la dotant d'une carrosserie à la mode. Le résultat est tout ce qu'on veut, seuf concluant

Des les premiers essais du 12 juin il est apparu, mals ce n'est pas une surprise, que, Alfa Romeo étant forfait, le seul adversaire de Gulf-Mirage. John Wyer, qui dirige cette équipe, et qui a gagné deux fois les Vingt-Quatre Heures du Mans, en 1968 et 1969, avec des Ford G.T. 40, dispose de deux voitures propulsées par le moteur Ford Cosworth. C'est la principale raison pour laquelle les chances accordées à Gull-Mirage dans une épreuve

FOOTBALL. — La Coupe du monde à la télévision: NO.R.T.F. nous jast savoir qu'il n'y aura pas de résume de trente minutes chaque soir sur la troisieme chaine, comme nous l'indiquions dans le Monde du 12 juin. De même, on ne peut tenir pour certaine la diffusion en différé de la finale du 7 juillet.

De notre envoyé spécial

aussi longue que Le Mans sont me-Le Cosworth est, certes, une excellent moteur - c'est même l'un des meilleurs moteurs de course jamais construits, - mais il a été concu pour un service relativement bref (les deux ou trois heures que dure un grand prix de formule 1). Pas pour les épreuves d'endurance et

L'organis: rage dans le domaine de la qualité, et, semble-t-il, de l'efficacité, n'en de Matra, souvent citée en exemple. La minutieuse préparation des voitures, jointe au sérieux et à l'expérience de l'équipe Mirage, est sans doute le gage que ces voltures resteront en course le plus longtemps possible, su égard à leurs possilités, mais c'est avec éto que beaucoup les verralent franchir la ligne d'arrivée des Vingt-Quatre Heures du Mans le 16 juin prochain. Cependant, chez Mirage, la confiance est de rigueur, et l'on y croit vraiment que Matra n'a pas course gagnée à l'avance.

#### La < 680 >

De fait, la rumeur laisse entendr que la veillée d'armes est, chez tume et qu'il demeure quelques prones à régier au demier moment. Et ce qui inquiète un peu Matra donne beaucoup d'espoir à la concurrence. Ce sont Beltoise et Jarrier qui conduiront-le nouveau prototype Matra 680, qui se distingue des types 670 par une cerrosserie différente et une autre disposition des radiateurs d'eau et d'hulle.

Las trois autres équipages ont été

rousse, Migault-Jabouille, Wollek-Jaussaud-Dothen. Certains ont beau coup d'expérience, d'autres en oni au cours de la première séance d'essais diurnes et nocturnes, ce sont les pliotes de Matra qui ont réalisé les meilleurs temps, mais ces performances n'ont, comme d'habitude, qu'une valeur indicative.

FRANÇOIS JANIN. RESULTATS DES ESSAIS

RESULTATS DES ESSAIS

1. Pescarolo - Larrousse (MatraSimra 670), les 13,840 km en 3 min.
35 sec. 8/10: .2. Selvoise-Jarrier
(Matra-Simca 680), 3 min. 36 sec. 8:
3. Bell-Hallwood (Gulf-Mirage), 3 min.
41 sec. 7: 4. Schuppar-Wisell (GulfMirage), 3 min. 41 sec. 8: 5. WollekJanssaud-Dolbem (Matra-Simca 670),
3 min. 43 sec. 3: 6 JabouilleMignoit (Matra-Simca 670), 3 min.
44 sec. 2: 7. Craft-DecadenetNicholson (Decadenet-Ford), 3 min.
55 sec. 6: 8. Leclere - Chasseuli
(Ligier-Maserati), 3 min. 55 sec. 4

#### Basket-Ball

#### L'ITALIE REMPORTE LA COUPE D'EUROPE

La dernière journée des matches e retour » de la Coupe d'Europe des nations a en lieu le mercredi 19 juin. Elle a donné les résultats

A Ankara, Turquie bat R.F.A.

A Ankara, Turquie bat R.F.A., 77-66; à Ljubljana, Yougoslavie bat Italie, 87-74; à Troyes, Grèce bat France, 96-72.

La défaite des Italiens en Yougoslavie ne les empêche pas de remporter la coupe, tandis que la France termine dernière.

Classement final: 1. Italie. 19 pts; 2. Yougoslavie, 17 pts; 3. Grèce, 15 pts; 4. Turquie, 15 pts; 5. R.F.A., 12 pts; 6. France, 12 pts.

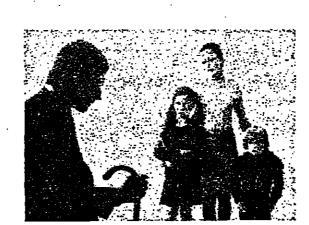

## Si un accident vous handicapait pour toujours, ne faites pas de votre famille l'autre victime...

Même assuré social, les consequences financières d'un accident corporel peuvent être très lourdes pour vous et les vôtres. Protégez-vous 24 heures sur 24 contre tous ces accidents : chez vous, au travail ou

L'assurance Protection Individuelle Accidents est à la portée de tous. En cas d'invalidité ou de décès accidentels, elle assure le

versement du capital que vous avez fixé avec votre assureur. Cette assurance "accidents corporels" peut aussi couvrir les frais médi-caux et d'hospitalisation et prévoir une in-demnité journalière d'arrêt de travail. L'accident ne prévient jamais et peut vous handicaper pour toujours.

Consultez votre assureur sans attendre, il vous informera et vous conseillera.



#### PROTECTION INDIVIDUELLE ACCIDENTS

Pour ne jamais dépendre des autres.

#### **TENNIS**

#### LES INTERNATIONAUX DE FRANCE

### François Jauffret poursuit son aventure

annexe l'insolite ou les révélations en doubl qui font le charme des débuts Jauffret. de tournois, les Internationaux de France de tenois cherchalent leur second souffle, le mercredi 12 juin a Roland-Garros, où la journée était pour l'essentiel consacrée aux premiers tours des championnats juniors et vétérans. Les spec-tateurs venus pourtant à plus de cinq mille, groupés autour du court central à cause de la pau-vreté du programme, durent se montrer pour le moins patients et attendre 19 heures pour en-

#### FAITS DIVERS

#### Dans le Rhône

#### UN ENFANT DE DOUZE ANS EST BLESSÉ PAR DES GENDARMES VENUS ARRÊTER SON FRÈRE

Lyon. — Un marchand forain, M. Julien Winterstein, demenrant a Chazay-d'Azergues (Rhône), vient de déposer au tribunal de grande instance de Villefranchesur-Sache une plainte, avec constitution de partie civile, au nom de l'un de ses fils qui fut blesse le 26 mai 1974 par un gendarme.

darme.

Ce jour-là, un autre enfant de M. Winterstein, Joseph, dix-neuf ans, circulant dans les environs à bord d'une automobile, avait provoqué un accident de la circulation. Au lieu de s'arrêter, il avait pris la fuite et était revenu au domicile de ses parents.

A l'apparition des gendarmes, il aurait brandi un pistolet, et c'est alors que, se considérant en état de légitime défense, l'un des sonctionnaires sortit son arme et tira.

tionnaires sortit son arme et tira. La balle devait atteindre à la jambe l'un des frères de Joseph, Georges Winterstein, âgé de douze

ans. Selon M. Winterstein, qui est sssiste de M. Giudicelli, avocat au barreau de Lyon, le récalcitrant n'a jamais eu en main un pistolet mais seulement une baguette de tambour-major. A quoi les gendarmes opposent une arme qu'ils ont effectivement saisie, mais, soutient la famille, ils l'ont découverte après coup dans un tiroir lors de la perquisition qui suivit l'arrestation du jeune homme. — J.-M. Th.

Après une première semaine au trer enfin dans le jeu et se cours de laquelle la profusion des dérider aux facéties du toujours matches permet toujours au public de découvrir sur un court annexe l'insolite ou les révélations en double des Français Barthès et

On ne saurait certes reprocher à l'Espagnoi Orantes et à Fran-cois Jauffret d'avoir auparavant trop facilement dispose de leurs trop facilement disposé de leurs adversaires respectifs en quarts de finale : le Chilien Cornejo, battu 6-3, 6-3, 6-1, an une heure et vingt minutes de jeu et l'Allemand de l'Ouest Pohmann éliminé 7-6, 6-3, 6-2, après une heure et quarante minutes. Peut - être méritaient-ils de souffier un peu après avoir promptement évincé au tour précédent l'Américain Ashe (tête de série n° 3) et le Tchèque Kodès (tête de série n° 3). A défaut de sacrifier au spectacle, les deux hommes ont au moins assuré la recette du samedi 15 juin, où il seront opposés en demi-finale dans une ambiance fortement colorée par la colonie espagnole de la capitale.

Comment toutefois ne pas rester perplexe devant la présence en quarts de finale du Chilien Corpejo, racé comme un Inca, mais qui confond trop souvent les recents de menues ces

en quarts de finale du Chillen Corpejo, racé comme im Inca, mais qui confond trop souvent l'art de manier la raquette avec celui d'utiliser le tomahawk et dont les coups à assommer un bœuf étalent bien trop imprécis pour inquiéter Orantes, on de Pohmann, copie presque conforme de l'Américain Solomon avec son allure de poupon, son revers épuisette à deux mains et l'indigence inquiétante de son service?

Cette pénurie de talents dans le haut du tableau permet à François Jauffret d'accèder, pour la deuxième fois de sa carrière, à une demi-finale des championnats internationaux de Françe, huit ans après sa première expérience à ce rang. Curieuse aventure pour ce marginal de trente-deux ans dont la reconversion est depuis longtemps entantée et qui redevient ambitieux malgré lui l'année où quelques ennuis de santé — douleurs dans le dos aux Internationaux d'Allemagne et début de claquage aux Internationaux de France — semblaient devoir lui conseiller de prendre encore plus de recul avec la compétition. Mais ne vient-il pas justemanes aux championnats internationaux d'Allemagne?

Gérard Albouy.

GÉRARD ALBOUY, RESULTATS

DES QUARTE DE FINALE
Simple messieurs. — F. Jauffret
b. Pohmann (All.), 7-6, 6-3, 6-2;
Crantes (Esp.) b. Cornejo (Chill),
6-3, 6-3, 6-1,
Simple dames. — M. Masthoff
(All.) b. N. Navratilova (Tch.) 7-6,
6-2; C. Evert (E.-U.) b. J. Heldman
(E.-U.), 6-0, 7-5.

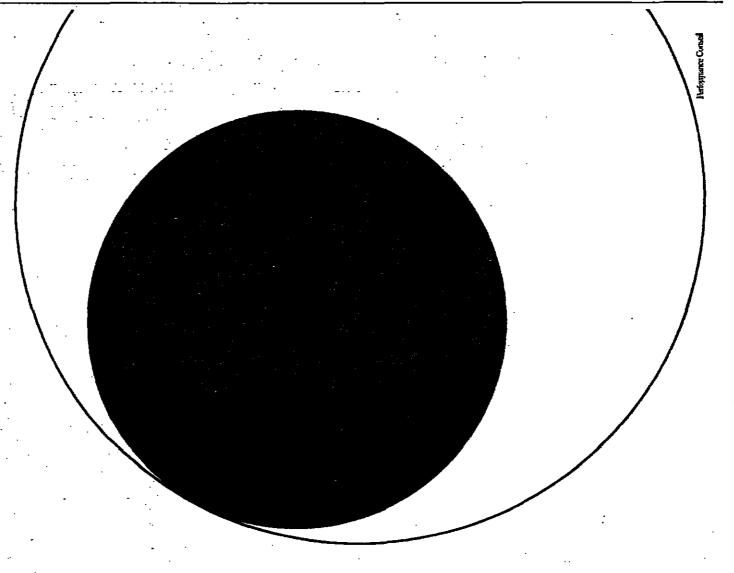

#### 26000m² de bureaux à louer avec un grand centre commercial à vos pieds



Un grand Centre d'affaires ne peut se concevoir sans un grand Centre Commercial.

Celui de ROND-POINT 93 est de 15 000 m² avec un Mammouth, 50 magasins, banques, restaurants, pharmacie... Ce Centre "multi-services" ne pouvait être complet qu'en y intégrant :

- un centre socio-culturel, un drugstore, la gare R.A.T.P. avec le métro (Mairie de Montreuil) et 6 lignes

ROND-POINT 93, 1325 m² par étage à moins de 400 F le m². A qualité égale, il n'y a pas moins cher. Attention livraison Mars 1975.

Jones Lang Wootton: 80, av. Marceau -75008 Paris -Tél. 720.21.23

l'centre d'affaires 'multi/services' de l'est parisien



prisitely dis

William Ne

5

### **EQUIPEMENT ET RÉGIONS**

-*A PROPOS DE...* ·

L'élection du président du Conseil de Paris

#### LE CANDIDAT OFFICIEL

L'élection du nouveau président du Conseil de Paris e ieu ce jeudi 13 juin à partir de 16 heures, On an est aux

M. Michel Poniatowski, minis-

tre de l'intérieur (rép. ind.), a convoqué le mercredi 12 juin (C.D.P.), conseiller de Paris, candidat à la présidence du Consell de Paris, désigné par le groupe Paris - Maiorité, cui nd ies éius de l'U.D.R., de l'Union du centre et du C.D.P. de l'essemblée perisienne. Cette entrevue s'est déroulée en présence de M. Jacques Dominati (rép. ind.), présortant, qui brigue un second mandat et qui est soutenu par les conseillers répus indépendants et par le groupe centriste Libertés de Paris. Le ministre de l'Intérieur a fait part à M. Milhoud du prix qu'attache M. Valéry Giscard d'Estaing, président de la Répu-blique, à la réélection de M. Dominati. En conséquence, il a prié M. Milhoud de se retirer.

A quelque vingt-quatre heures de l'élection, le gouverneme qui était jusque-là resté silencleux, a donc choial de laire connaître ses, préférence. L'initiative n'est pas sans conséquence. Sur tous les bancs de l'assemblée parisienne, mais particulièrement par la voix de M. Dominati — depuis un an qu'il en est le président, - on n'a pas cessé de dénoncer le poids de la tutelle et de se plaindre de l'immixtion du gouvernement dans les affaires de ia ville. Se fondant sur ses déclarations au cours de la cam-DBOne Drésidentielle, on espérait que M. Giscard d'Estaing changeralt ces mœurs et ces cou-

Si M. Ponietowski s'est décidé à intervenir aussi brutsie sans doute qu'il a pris conscience des chances relativeconclu que ce dernier avait basoin d'un « coup de pouce ». décompte des voix interdit de penser que M. Dominati ou M. Milhoud pulsas l'emporter au premier ou au second tour de scrutin qui nécessitent la

Sur un total de quatre-ving dix élus. les trente voix de la gauche se porteront aur le candidat socialiste, M. Georges Sarre. M. Milhoud a pour lui le groupe Paris - Majorité, fort, en principe, de quarentemembres, mais au sein duque Il peut y avoir des défection quatre se sont déjà produites d'autres sont possibles. M. Dominati a pour lui ses quatre amis républicains indépendants, les douze conseillers du groupe moins quatre transfuges du groupe Paris-Majorité. Dans l'élat uel des choses, M. Milhoud paraît le mieux placé pour l'emporter au troisième tour, où la

Faute de se croire en mesure de convaincre d'autres élus. de voter pour son favori, M. Poniatowski a donc choisi de dissuader son concurrent. Mais ce - coup de pouce - risque d'être Interprété comme un coup de poing et braquer ceux qu'il était destiné à convaincre. Les ières réactions enregistrées à l'Hôtel de Ville indiquent qu'à l'exception de ceux qui étaient délà « convertis » à l'actuel président giscardien, les autres, les hésitants, n'ont pas apprécié cette façon d'aplanir la route

PIERRE BRANCHE.

#### < La Nation > : il faudrait un blanc-seino . à M. Dominati

Au sujet de l'élection à la pré- l'on en juge par l'extrême pru-sidence du Conseil de Paris, on dence des propos du ministre de peut lire dans jeudi 13 juin :

seudi 13 juin :

« Ce ne sont pas, en tout cas, les déclarations faites hier à l'Assemblée nationale par M. Poniatouski, sur le statut de Paris, qui peuvent conjorter M. Dominati dans son argument, qui est de rester au pouvoir pour mener à bien la réforme de ce statut. Si

District parisien

#### LA VOIE EXPRESS DANS LA RUE

« Non à la vole express ! », α la rive gauche aux pictons ! », « pas d'autos, du gazon ! », voici u pas d'autos, du gazon I n, voici quelques-uns des slogans qui out été scandés, merredi I2 juin en début de soirée par un cortège de plus de deux mille personnes qui ont défilé du parvis de Notre-Dame à l'Hôtel de Vile à l'appei de l'Association pour la défense et l'embellissement du site de Notre-Dame. En têta, l'académicien Louis Leprince-Ringnet, le vuleandores Euronn Ringuet, le vulcanologue Haroun Tazieff, le conseiller d'Stat Louis Fongère, des cius socialisde Paris. Suivaient les déléga-tions de nombreuses associa-tions pour la défense de l'envi-ronnement, dont plusieurs renues de la banlieue.

Dans le bureau de M. Jacques Dominati, président du Conseil de Paris, la délégation a insisté sur les raisons de fond qui mili-tent pour une remise en cause de la voie express : « Un projet nocif, coûteux, qui ue résoudra en rieu les problèmes de la circulation ». Mais elle a aussi mis en relici les motifs nouveaux d'y renoncer. La politique d'aus-térité n'impose-t-elle pas de commencer, pour ce qui concerae le budget parisien, par faire l'a économie » de cet équinement ?

Tout en falsant remarquer qu'il était délicat pour l'assemblée parisienne de se déjuger, M. Dominati a admis que les étus pouvalent se montrer sensibles aux raisons nouvelles de reconsidérer le projet. Il s'est engage à rendre compte aux présidents des commissions du Conseil des arguments de la délégation. Après une question orale posée par M. Claude Estier, socialiste, un debat est attendu avant la fin juin sur cette affaire et il n'est pas exclu que l'adminis-tration présente une communil'intérieur, ce n'est pas un renouvellement d'un an qu'il jaudrait
accorder à M. Dominati mais un
blanc-seing pour quelques années.
D'ailleurs, comme le soulignait il
y a quelque temps M. de Maigret,
ami politique de M. Dominati,
a rappelons que, dans le passé,
» un président au nom presti» gieux (1) a vu reconduire son
» mandat pendant quatre années
» consécutives sans parvenir pour
» autant à infléchir le caractère
» rigoureux de la tytelle pari» sienne ».

En revanche dans l'Aurore on 'intérieur, ce n'est pas un renou-

En revanche, dans l'Aurore, on affirme que la candidature de M. Milhoud, a avancée par l'U.D.B., apparaît bien comme une réaction des a gaullistes ». C'est pourquoi l'on a pu écrire qu'ils cherchent à rejaire à l'Hôtel de Ville a la bataille de Chaban ». Attitude qui tient du défi lorsqu'on se rappelle que, malgré leur engagement, le premier ministre a réalisé à Paris un score plus bas que sa moyenne nationale (13.7 %), alors que Giscard, dès le premier tour, y distançait largement Mitterrand.

» Ce qui prouve irréjutablement que les conseillers U.D.R. ont été abandonnés par leurs propres électeurs. (...) Le président de la République, au cours de sa cam-pagne, a montré l'attachement qu'il porlait aux institutions pari-ternes neuvelle est la mirialisqu'il portait dut institutions pari-siennes nouvelles. Et le ministre de l'intérieur, M. Poniatouski, a déclaré hier qu'il allait favoriser cette entreprise. Il ne fait nul doute qu'on souhaite à l'Elysée que M. Dominati demeure, dans ces perspectives, l'interiocuteur de la Ville auprès de l'Etat. 3

(1) Il s'agit de M. Pierre de Gsulla frère du général, qui fut président du Consell de Paris de 1947 à 1951.



#### **URBANISME**

#### Le permis de construire de la marina de Bormes-les-Mimosas est annulé

L'ensemble immobilier et portusire de Bormes-les-Mimosa (Var) n'a plus d'existence légale. Le tribunal administratif de Nice a en effet annulé, le mercredi 12 juin, le plan d'urbanisme de la commune et le permis de construire de l'ensemble immobilier délivré sur la base de ce plan

Le jugement du tribunal de Nice peut être considéré comme une nouvelle victoire des défenseurs de l'environnement, qui souhaitent que soit protégé plus vigoureuse-ment le bord de mer. Des juge-ments favorables à leur point de vue ont déjà été rendus dans des affaires semblables à la Forêt-Fouesnant (Finistère) ou pour l'ensemble immobilier de Cannes-

Des difficultés juridiques et pratiques risquent toutelois de se poser pour exécuter les jugements. A Bormes-les-Mimosas, où par suite des difficultés financières suite des difficultes inflantaces puis juridiques qu'à connues la société promotrice les travaux sont pratiquement interrompus depuis 1971, cent cinquante appardepuis 1971, cent cinquante appar-tements sont cependant terminés et, pour la quasi-totalité, vendus à à des particuliers. Au total, trois cent soinante logements étaient prévus. Le port est achevé et très fréquenté par les bateaux de plai-sance. Une quinzaine de com-merces ont été installés. Au total une source de 120 millions de une somme de 120 millions de francs a été engagée par la société promotrice, qui avait reçu la concession de 25 000 mètres carrés d'un terre-plein de 55 000 mètres

Il y a un an, le Conseil d'Etat avait déjà annulé la concession portuaire et la concession d'endi-gage à la demande de M. Schwet-zoff, un propriétaire riverain qui a aussi attaqué le permis de cons-truire et le plan d'urbanisme de la

opération d'endigage.

carrés gagné sur la mer après une

Le jugement du tribunal admi-nistratif, sous réserve d'une re-quête éventuelle devant le Conseil d'Esat, interdit la poursuite du programme de construction, mais il est difficile d'imaginer comment il pourrait être appliqué. L'admi-nistration a plusieurs possibilités. Elle peut notamment légaliser le plan d'urbanisme en le modifiant de façon à rendre le permis de construire conforme au nouveau plan ou arrêter l'opération en rétat, mais dans ces conditions elle s'expose à devoir verser d'imelle s'expose à dévoir verser d'im-portants dommages et intérêts au promoteur. Cette dernière hypo-thèse paraît peu vraisemblable dans la mesure où l'architecture de l'ensemble immobilier de Bornes est, de l'avis de beaucoup, essez réussie et ne dépare pas le site.

#### LES PROMOTEURS : nous sommes foujours propriétaires

La Société foncière et maritime de Bormes-les-Mimosas, dont le capital est détenu pour 60 % par le groupe Empain-Schneider et pour 40 % par des personnes phy-siques, a, ce jeudi matin, publiée un communiqué, dans lequel elle désigne potamment. déclare notamment

« L'annulation prononcée au-jourd'hui par le tribunal admi-nistratif parachève l'imbroglio juridique de cette affaire, longue en péripèties depuis 1969 et lourde de conséquences pour tous les par-tendires et cour tous les partenaires et pour tous les plaisan-

> En conséquence, la Société foncière et maritime du port de Bormes-les-Mimosas se considère, malgré ces décisions, comme pro-

priétaire du terre-plein et des immeubles qui auraient été cons-truits et cédés à des tiers en toute bonne soi les terres-pleins ont été réalisés en pertu d'une autorisation accordée, ont à une auto-risation accordée, ont été ache-tés et payés à l'État, les immeu-bles construits en vertu du permis de construits er rétéré par l'admi-nistration. La situation est donc particulièrement grave et exceptionnelle.

» Seule l'administration peut décider de la suite à donner à cette affaire, qui intéresse le déve-loppement de la commune de Bormes-les-Mimosas et son devenormes-us-aumosas et son deve-nir, qui intèresse ceux qui ont jait confiance à l'administration, qui ont acheté ou investi sur cette opération. »

#### **ENVIRONNEMENT**

#### Le conseil d'administration du parc national des Cévennes va fixer sa doctrine

Le conseil d'administration du parc national des Cévennes, que préside M. Jeon Donnedieu de Vabres, se réunit le 15 juillet pour poursulors l'étude du schéma d'aménacement out concerne notamment la « zone périphérique » du parc. Il est ossible qu'à cette occasion soit évoqués la succession de M. Aleris Monjauze, direc-teur du parc, à qui serait pro-posé un poste d'inspecteur général des parcs nationaux.

Un départ prématuré de M. Alexis Moniauze, inspecteur général de l'agriculture, epparaîtrait comme la condamnation d'une doctrine en même temps que l'arrêt du dispomence à être mis en place. Pour M. Monjauze, le parc des Cévennes n'est pas un espace vide mis, grâce à certains équipements, à la disposition des touristes. C'est

un parc habité et qui doit le rester. non seulement dans l'intérêt des Cávenois mais ausai pour éviter une décredation rapide d'un milieu nature) solgneusement aménagé et entretenu par les hommes depuis le fond des ages. De ce principe découle une poli-

tique qui vise, d'une part, à maintenir les paysans qui vivent dans les limites du parc, non à titre de curiosité (des Indiens dans une - réserve ») ou de personnel d'entretien. teront, selon sa propre expression. mais dans des exploitations nor-

nent Af/Af6 nº 13070 W

qu'elles restent ou deviennent visbles. Il importe, ce falsant, de maintenir cette - civilieation cévenole qui n'est pas un simple folkiore. D'autre part, le parc est entour

d'une zone périphérique qui jouil d'aides relativement importantes pour ristique. Le directeur du parc a, à piusieurs reprises, souligné qu'il ne pouvait y avoir de brutale soluti de continuité entre les deux, qu'en ne pouvait dégrader les sites, du moment qu'ils se trouvent hors des limites du parc, et qu'une politique cohérente davait être suivie dans les deux zones. Sans pour autant nier nu contraire - le rôle du tourisme M. Monjauze entend associer étroitement la population rurale dans son ensemble à la vie et à la survie du pare national.

Cette doctrine, longuement élaborée et aux vues lointaines, a provoqué des impatiences. Certains souhalteraient donner la priorité à un aménacement touristique rapide et fructueux, moins axé sur le rôle des nīque d'une région défavorisée.

Il n'en reste pas moins que les th**èse**s de M. Monjauze sur l'organisation d'un parc national habité dont celui des Cévennes est, en France, l'exemple unique - et qui humanisé apparaissent saules qui, à longue échéance, évi-« d'en faire autre chose qu'un objet

#### INVESTIR OU LOUER ENTREPOTS A GENNEVILLIERS Le meilleur emplacement. Sur l'Avenue Louis Roche, artère principale de Gennevilliers au cœur de la zone d'activités, sera édifié le "Centre de Distribution de Gennevilliers". 30.000 m2 d'entrepôts aménagés, reliés SNCF, avec bureaux administratifs et parkings. Cet ensemble est cessible ou louable en totalité ou par lots. Livraison début 1975.

#### Les studios de l'Avant-Seine sont aux premières loges sur Paris. Vous y faites un placement bien en vue.

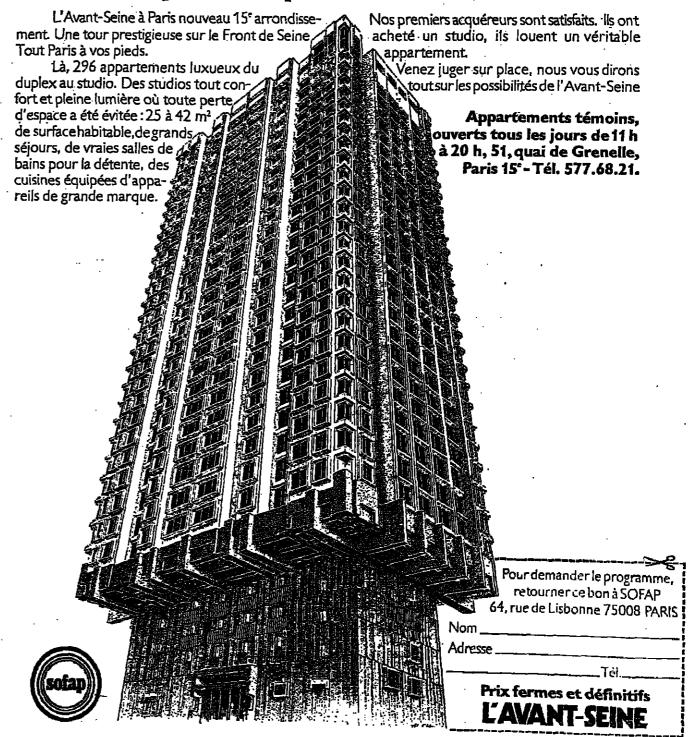



ka taci sa dechife CONCESSION FORMELLE AU TIERS-MONDE ?

> Les États-Unis auraient accepté que le «lien» fasse l'objet d'un projet d'amendement aux statuts du Fonds monétaire

> > De notre envoyé spécial

Washington. — Décidément, les ministres des finances devraient diner plus souvent. Goûter ensemble de la même chère et du même vin leur reussit mieux que de disculailler autour d'un même tanis vert. Mardi soir, au cours d'un repas mémorable, les Dix convenaient du compromis que l'on sait sur l'or. Mercredi, c'était au tour de M. Simon, secrétaire au Trésor des Etats-Unis, de recevoir à diner.

> dérèment la !lquidité interna mais à la répartir d'une laçon un peu moins inéquitable (rappelons

que. lusqu'à maintenant, les droits

de tirage spéciaux ont été alloués

en fonction des quotas, c'est-à-dire

en fonction inverse de la paivretél

lui, des accents conveincants, en

disant qu'il ne pouvait faire voter

amendements aux statuts du Fonds

monétaire, qui n'apporteratent aucun

avantage aux pays pauvres. Bref. les Etats-Unis et l'Allemagne tédérale, dans cette affaire, paraissaient de

plus en plus isolés dans leur ortho

La concession qu'a falte M. Simor

mercredi soir, ne signifie pas pour autant que l'affaire soit jouée. Un

amendement doit être voté à 85 %

des voix. Avec leurs mandats (25.8 %).

les Américains et les Allemands

peuvent à eux seuls exercer une

sorte de veto sur cet amendement.

Reste aussi à savoir comment le

réunit à nouveau jeudi matin. de 9 heures à 10 heures, avant la

dernière séance du comité des

Vingt, va réagir à ce qu'il va sans

dilatoire de la part des Etats-Unis.

doute considérer comme une mesure

leur interprétation, recoupant les études que nous décrivions hier.

Mercredi matin, en effet, la Tréso-

rerie américaine a diffusé un commu

nique dans lequet on peut îlre que

des progrès ont été accomplis dans

la poursuite « d'objectifs jumeaux :

monétaire et, en même temps, per

mettre qu'il puisse être mobilisé s nécessaire par les pays en ditticulté

de paiements extérieurs », et encore ceci : « Les ministres ont admis le

principe que l'or pulsse être utilisé comme garantie supplémentaire dans les emprunts internationaux. (N.B. :

Comme dans le cas de tous les prêts

ceci suppose que le préteur établi

la valeur de la garantie el cela ne

signitie pas forcément que l'or sers

évalué à un prix dérivé du marché.)

Ce nota bene américain vaut sor

pesant d'or, c'est bien le cas de le

dire. L'objectif est clair : minimise

au maximum la signification du

En même temps, de source auto-risée française, on indiquait - qu'un

arrangement limité sur l'or était intervenu mardi à Washington ., et l'on ajoutait : - Au titre de cet

arrangement, les banques centrales

qui y auraient convenence seraien

autorisées : 1 ) à comptabiliser leurs

réserves en or à un prix dérivé de

celul du marché; 2) à nouer avec d'autres banques centrales des opé-

rations d'emprunt gagé par de l'or évalué à un prix dérivé de celui du marché (ceci implique qu'au

rations la banque centrale prêteus

pourrait être remboursée en or à ce

Cet arrangement limité constitue

un pas vers une résctivation à un

prix réaliste de l'or détenu par les

banques centrales. Ce dispositif ne

modifie en rien, bien entendu, la

volonté des pays de la Communauté

économique européenne — telle qu'elle a été exprimée à Zeist en

avril - de libéraliser complètement

les transactions en or des banques

A chacun sa vérité. Reste à savoi

à quel prix l'or sere gagé. - Je n'er al aucune idée », nous a répondu la

gouverneur Carll. Pouvalt-il répondre

compromis de mardi.

groupe des Vingt-quatre, qui

doxie financière.

Le délégue indien trouva, quant à

nombre des convives était encore plus restreint, mais le tiers-monde était représenté. Il fut apparemment admis, entre la poire et le fromage, que les Américains acceperalent que le problème du lien à établir entre les droits de tirage spéclaux et l'aide au tiers-monde (en anglals, le - link -) fasse l'objet de l'un des amendements par lesquels on projette de modifier les statuts du Fonds monétaire international. dans le cadre de la réforme monètaire. Auparavant, les Américains déclaraient ne pas vouloir entendre parler de ce lien. Toutefois, cette concession pourrait n'être que tormelle comme nous l'expliquons ci-

William

GENNEVILLEN

uc.

. . . .

Mercredi avalt débuté à Washington la demière session au niveau du comité des Vingt chargé de la réforme monétaire. Le matin, les ministres allèrent très vite sur les autres points à l'ordre du jour : nouveaux droits de tirage spéciaux, code de bonne conduite en matière de flottement, et sur le plan commercial, comité intéri-maire, etc. Mais, tout l'après-midi, ils butèrent sur le problème du lien. Américains et Allemands de l'Ouest maintenant leur opposition sur ce

Le groupe dit des Vingt-quatre, entant les pays du tiers-monde, avait fait savoir, mardi, qu'il ne voterait pas la réforme s'll n'obtenait pas satisfaction sur ce point particulier. Les délégations europé et notamment celle de la France, ont plaide mercredi, à leur tour, en faveur du lien, faisant valoir que la réforme monétaire n'aurait plus aucun sens - et elle n'en a délà pas beaucoup — si elle ne prensi s un tant soit peu en considération les besoins des pays pauvres. Au reste, fit-on remarquer, le lien ne consiste pas à augmenter inconsi-

**EMPLO!** 

#### DEUX NOUVELLES JOURNÉES DE CHOMAGE TECHNIQUE A L'USINE RENAULT DE SANDOUVILLE

(De notre correspondant.)

Le Havre. -- La direction de la regie Renault a annonce, mercredi 12 juin, au comité d'établissemen que le personnel de l'usine de Sandouvil', devrait observer deux nouvelles journées de chômage tachnique, les lundi 17 et vendredi 28 juin. Ces dates ont été choisies pour permettre, à chaque fois, une prolongation du week-end.

Cette nouvelle a provoqué de vives réactions parmi les syndicats dont les représentants ont immédiatemen quitte la séance. Le syndicat C.F.D.T. de Renault-Sandouville a publié un communiqué protestant contre ces nouvelles mesures et rappelant les remèdes qu'il propose : montage en grande série de véhicules populaires à Sandouville, augmentation uniforme de 250 F à lout le personnel, réduction des cadences, etc. En outre, la C.F.D.T. estime que les difficultés de Sandouville devraient être prises en charge par les secteurs favorisés de la Régie (Flins et Billancourt), de tile so. que les journées chômées soient payées à 100 %. La C.G.T. s'associe à ces revendications et réclame, en outre, l'abaissement de l'âge de la retraite.

A toutes ces critiques, à toutes ces suggestions, la direction de la Régla réplique que, depuis l'automne der-nier, elle a facilité le montage à Sandouville de R 12 et qu'elle a l'intention, dès la rentrée, d'étendre cette mesure à la finition de R.4. Ainsi, le direction de Renault espère que les journées chômées de juin seront les demières imposées au personnel de Sandouville. — C. S.

LES SANCTIONS CONTRE LES OFFRES DEMPLOI LES OFFRES DEMPLOI FRAUDULEUSES, dont nous avons fait état dans le Monde du 5 min, ont été précisées par M. Georges Gorse, ministre du travail dans le précident gouvernement, dans une réponse à une question écrite de M. Jean-Pierre Blanc, sénateur (Union centriste) de la Savoie, publiée dans le uuméro du Journal officiel du 31 mai consacré aux réponses aux questions des pariemenaux questions des parlemen-taires.

**AFFAIRES** 

#### En fusionnant, Pernod et Ricard constituent un groupe de «dimension européenne»

Les deux - grands - du pastis, Pernod et Ricard, vont fusionner créant des filiales industrielles et commerciales qui seront coordonnées par une société financière. Le but de ce rapprochement, qui s'est amorce il y a plus de deux ans, est de constituer un groupe qui, avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 2 milliards de francs. sera capable de rivaliser avec les géants mondiaux des spiritueux.

Annoncée, mercre di soir 12 juin par un communique de la société Pernod, la fusion Perla société Pernod, la fusion Pernod-Ricard est le mariage des deux grands français du pastis. Après deux longues années de fiançailles. Le rapprochement a en effet, été annoncé dès la fin de 1971. Petit à petit, Pernod a accru sa participation dans Ricard, la portant à 48 % à la fin de l'année dernière. Et les conseils d'administration des deux sociétés ont échange cinq de leurs membres.

On en était là : deux groupes fusionnés par le sommet, maissans passerelle entre les échelons opérationnels. Et on a pupenser qu'il y avait quelques réticences à aller plus avant. Il u'est pas aisé de rapprocher deux sociétés qui n'ont pas perdu leur caractère familial et qui se sont opposées pendant près de quarante ans sur le marché des apéritifs anisés. ritifs anisés. Les deux sociétés ont finale-ment accepte le « mariage ». Le « contrat » prévoit qu'il s'ef-

On en était la : deux groupes

lectuera en deux temps:

1º La constitution préalable de deux sociétés industrielles et commerciales indépendantes, filiales respectives de Pernod et de Ricard, et d'une filiale commune cour l'exportation mune pour l'exportation.
2º Pernod et Ricard feraient apport à ces filiales de leurs

principaux éléments d'actif et fusionneraient ensuite en une société Pernod-Ricard, holding qui regrouperait leurs moyens financiers et coordonnerait les

nunciers et coordonnerait les activités des fliales. Le but de cette fusion ? Pou-voir lutter, avec un groupe dont le chiffre d'affaires avoisinera 2 milliards de francs, contre les 2 milliards de francs, contre les géants mondiaux des spiritueux (Seagram's, Hiram Walker ou International Distillers.... de trois à six fois plus puissants). La tactique de Pernod et de Ricard est d'ailleurs semblable à celle de leurs grands concurrents : la diversification des produits. Pernod réalise près du tiers de ses ventes avec des jus de fruits (Pampryl), des boissons gazeuses (Coca-Cola dans la région parisienne), des apéritifs et des liqueurs (La Duchesse). En outre, il s'est implanté dans les produits diétéliques et les biscuits apéritifs. Ricard, de son côté contrôle le cognac Bisquit. le calvados Ricard, de son cote, controle le cognac Bisquit, le calvados Busnel, commercialise du rhum. de la vodka et du whisky. Mais le pastis reste la carte maîtresse du nouveau groupe : Pernod et Ricard « couvrent » les quatre cinquièmes du marche national des apéritifs anisés à eux deux, et le marché international offri-rait de bonnes perspectives. — A. G.

FAITS ET CHIFFRES

**Affaires** 

 M. MICHEL D'ORNANO. mi-nistre de l'industrie s'est nistre de l'in dustrie. S'est prononce lors du congrès du centenaire de l'Association technique de l'industrie du gaz, le 11 juin, pour la signature de « contrais interruptibles », afin de parvenir à une certaine régulation de la demande de gaz. « Cette politique, a déclaré le ministre, permettra d'assurer une structure plus équilibrée des débouchés entre le secteur industriel et celui des distri-Le compromis sur l'or Quant au compromis de mardi soir parier. Tandis que la Banque d'Italie depuis Rome, s'empressalt de confir mer la nouvelle, que la délégation britannique falsait savoir que la Banque d'Angleterre ne se servirait pas des facilités financières offertes par le compromis sur l'or, Amériindustriei et celui des distri-butions publiques.» cains et Français donnaient chacun

Agriculture

LA COMMISSION EURO-PEENNE a annoncé mercredi 12 juin un train de mesures pour soutenir le prix du bœuf à la production dans la C.E.B.: les subventions à l'exportation. qui vont de 47 à 67 unités de compte (1 UC = 5.5 F) pour 100 kilos, seront desormais appliquées pour tous les pays européens non membres du Marché commun ; 16 600 ton-nes de viande pourront être vendues dans ces pays à des prix inférieurs de 25 % à ceux payés par les organismes ■ M. PIERRE COLLET, ancien

M. PIERRE COLLET, ancien président des chambres d'agriculture, à qui on avait prêté l'intention de relancer la Fédération française de l'agriculture (F.F.A.), nous a déclaré :
« Je connais trop, pour les 
avoir vécues, les divisions du 
monde a gricole. Président 
d'homneur des chambres d'actimonae a gricole. Presuent d'honneur des chambres d'agri-culture, je ne tiens pas à les aggraver en opiant pour l'une ou l'autre tendance syndicale. Au contraire, la nouvelle position que foccupe maintenant me fait un devoir impérieux de rester au-dessus de la mêlée.»

Conflits et revendications

• REDUCTIONS D'HORAIRES POUR 850 OUVRIERS DE CREUSOT-LOIRE (Saône-et-Loire). — Le manque d'acier consécutif à des grèves tournantes a contraint la direction à ramener la journée de travail à treute-six heures dans les atellers de laminage et de parachèvement.

Economies étrangères

■ EN ALLEMAGNE FEDERALE le cott de la vie a augmenté de 0,6 % en mai. En un an. par rapport à mai 1978, la hausse des prix s'établit à 7,2 %. En avril, l'augmentation annuelle aveit été de 7,1 % par le control de 12,2 % en en le control de 12,2 % en en le control de 12,2 % en en le control de 12,2 % en le control de en R.F.A. et de 13,2 % en

EN SUISSE, le coût de la vie a augmenté de 1,8 % en mai.
 En un an par rapport à mai 1973, la hausse s'étabili à

PHILIPPE SIMONNOT.

MARCHÉ

18 juin 1974

LE TAUX D'INTÉRÊT DES EURODEVISES

7 3/4 9 1/8 9 1/8 9 1/4 8 3/4 9 5/8 9 5/8 9 3/4 9,8 % (8,1 % exclusion faite des carburants et du fuel do-

 EN LIBYE, le groupe anglo-néerlandais Royal Dutch-Shell
 s'est soumts » à la loi de

s'est soumts » à la loi de e s'est soumis » à la loi de ationalisation décrétée le 30 mars dernier par le gouvernement (le Monde du 2 avril) et s'est engagé à cesser toutes les procédures juridiques entreprises, annonce l'Agence libyenne d'information. Les intérêts de Shell en Libre sont regroupée au sein tion. Les interess de Shell en Libye sont regroupés au sein du consortium Oasis, aux côtés de ceux de trois indépendants américains, Continental. Marathon et Amerada. Oasis est le principal producteur de pétrole libyen avec 47 millions de tonnes. — (A.F.P.)

#### Syndicats

A GENEVE. PROTESTATION DES SYNDICATS contre l'élection du ministre du travail du Pérou à la prési-dence de la Conférence inter-nationale du travail. Selon les syndicats, le représentant d'un gouvernement où des dirigouvernement où des diri-geants syndicalistes viennent d'être arrêtés n'est pas qualifié pour présider une telle ins-tance. — (Corresp.)

LA C.G.T. RECLAME A NOUVEAU UNE ENQUETE SUR LA C.F.T. — Dans un communiqué publié mercredi après-midi 12 juin, la C.G.T. se déclare « prête à apporter la preuve des indications » qu'elle a fournies sur la C.F.T. Elle « renouvelle sa demande de l'ouverture d'une enquête officielle » et « exige du gouofficiells a et a exige du gou-vernement qu'il use des moyens dont il dispose pour jaire respecter la législation sociale et mettre fin à des pratiques qui sont une atteinte intolérable au droit syndical v (le Monde du 13 juin).

CONSEILS EN PUBLICITÉ DIRECTEURS COMMERCIAUX DIRECTEURS DE PUBLICITÉ RESPONSABLE MARKETING

(PUBLICITE)

L'A.F.P.I. \*

vous invite à rencontrer créatifs spécialistes de la publicité industrielle

DE LA CRÉATION

Salons de l'Hâtel Méridies

81, bd Gouvion-St-Cyr - Paris-17 \* Association francase

de la publicité industrielle COMMISSION CREATION 30, rue d'Astorg - 75008 PARIS Tál.: 265-39-88.

à louer en octobre 1974 2000 ou 4000 m<sup>2</sup> d'entrepôts 500 ou 1000 m<sup>2</sup> de bureaux

• • LE MONDE — 14 juin 1974 — Page 33

une situation stratégique

Crete

 à 6 km de Paris par l'A 4 raccordée au periphèrique • en bordure de l'A 86 en construction

au carrefour des RN 5 19 et 185

à proximité du métro l'Echat (ligne n° 8)

**GRECO** 42 rue de Lisbonne - Paris 8º Tel. M. BROCHE 292,23,18

République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l'Industrie et de l'Énergie SOCIÉTÉ NATIONALE - SONELEC

#### APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL N° 155/HW

La SONELEC lance un Appel d'Offres Internatiopour la fourniture de CABLE COANIAL 2,6/10. Les entreprises intéressées doivent s'adresser pour retrait du cahier des charges à SONELEC, DIRECTION COMMERCIALE, GUE DE CONSTAN-TINE, B.P. Nº 44, KOUBA, ALGER, contre paiement d'une somme de 100 DA (Cent Dinars).

Les offres devant parvenir sous double enveloppe

L'enveloppe extérieure devra porter la mention « SOUMISSION A NE PAS OUVRIR »

appel d'offres international n° 155/HM câble coaxial. La date limite de réception des offres est fixée au 31 juillet 1974.





2.200 m<sup>2</sup> DE BUREAUX **EN LOCATION** 69, 71 rue de Miromesnil

Situés dans un important quartier d'affaires, deux immenbles anciens de grand standing où yous pourrez trouver le confort de burezux modernes.



D Form S.A.

Mackenzie HEI S.A.

Tel:522.69.34-522.13.89

### AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

#### PECHINEY UGINE KUHLMANN

L'assemblée générale de PeehineyUgine-Euhlmann s'est tenue le
11 juin 1874 et a approuvé les comptes de l'exercice 1975.

Les compies de la seule société
mère fout apparaître un bénéfice de
317 millions de francs contre 222,6
millions de francs en 1872.

Le dividende est porté de 8 F à
3,40 F, soit un revenu global par
action passant de 12 F à 12,60 F,
avec un impôt déjà payé su Trésor
[avoir fiscal) de 4,20 F.

Le président a également présenté
à l'assemblée générale les comptes
consolidés de 1973, qui se soldent par
un bénéfice, hors intérêts minoritaires, de 365 millions de francs (par
action, 14,50 F) contre 273 millions
de francs (par action, 10,90 F), en
1972, L'actif net consolidé par action
s'élère, en 1973, à 248,40 F.

Dons sea commentaires, le prési-

LORDEX

Le rapport du consell d'administration présenté à l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 1974 a souligné l'accroissement du rôle d'instrument privilégéé de Lorder pour le développement de la Lorder et 17,3 millions a marqué une progression de 25 %. Lorder est surtout intervenue sous forme de prêts à moyen et long terme (144,3 millions de francs contre 116,4 millions de francs en 1972), le plus souvent en association avec des organismes financiers tels que la C.N.M.E., la B.E.I., Batinorest, Batical, Le soide est constitué pour 1,73 million de francs (contre 1 million de francs (contre 1 pour 0,47 million de francs (contre 0,52 million de francs) sous forme de prèts directs.

Les produits bruts de l'année ont atteint 5,35 millions de francs contre 3,84 millions de francs en 1972 (+ 39,2 %). Le bénéfice net ressort à 1,34 million de francs contre 1,04 million de francs.

L'assemblée a décide la distribu-

1,04 million de francs.

L'assemblée a décidé la distribution d'un dividende de 7 F. qui
s'applique à 180 000 actions contre
100 000 actions en 1872, le capital
social ayant été sugmenté de 10 millions à 15 millions de francs en 1973.
Ce dividende, auquel s'ajoute un
impôt payé d'avance de 2,45 F. sera
mis en patement le 15 juillet 1974
coutre remise du coupon no 22.

dent a indiqué que le résultat consolidé de 1973 avant amortissements et impôts se répartissait de la façon suivante entre les principales branches du groupe :

Aciers et titane 6 %
Aluminium 17 %
Chimie 12 %
Chimie 12 %
Cuivre 11 %
Mines et électrométaliurgie 3%
Produits spéciaux et divers 12 %
(Le résultat de ce dernier secteur provient essentiellement de la division Eléments de Turbomoteurs de la filiale américaine Howmet.)

la filiale américalne Howmet.)

Au cours de son allocution, le président a précisé que le groupe avait enregistré, pendant les premiers mois de 1874, une forte progression de son chiffre d'affaires, et aussi de ses marges bénéficiaires. Toutefois, une partie de cette amélioration résuite de l'inflation. Les résultaits pour le sécond semestre ne peuvent évidemment être prévus aujourd'hui. Dans sa conclusion, le président a souligné que la position de Pechlney-Uzine-Kuhlmann, fournisseur de produits de base, devrait demeurer favorable dans une période où les investissemente industriels allaient sans doute se développer rapidement en France et à l'étranger.

#### COFIMEG

L'assembiée générale ordinaire des actionnaires s'est tenue le 11 juin 1974 sous la présidence de M. Jean Weil.

L'assembiée a approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1973 qui font ressortir, après dotation aux comptes d'amortissements et de provisions d'une somme de 12 146 329 P, un bénétice uet de 46 646 017 F contre 40 millions 504 570 F en 1972.

Elle a décide de distribuer un dividende en espèces de 6,30 F par action, dont 1,94 P non déclarable à l'impôt sur le revenu, et de reporter à nouveau le soide du bénéfice, soit 5453 339 F, étant rappelé que les actionnaires ont également bénéficié au titre de l'exercice 1973 d'un coupon d'une valeur nominale de 2 F par action, entièrement exonéré d'impôt sur le revenu, donnant droit à l'attribution de titres UFIMEG.

Le conseil d'administration, réuni à la suite de l'assemblée, a fixé la date du détachement du dividende, payable sur présentation des coupons nes 33 et 34, au 28 juin prochain

(Publicité)

République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l'Industrie et de l'Énergie Société Nationale de Constructions Mécaniques

#### AVIS D'APPÈL D'OFFRES INTERNATIONAL

La Société Nationale de Constructions Mécaniques lance un appel d'offres international pour la réalisation d'un complexe industriel concernant la fabrication de véhicules légers tout-terrain.

Le cahier des charges peut être retiré contre un versement de 100 DA à l'adresse suivante :

#### SONACOME

Direction Technique Route Nationale nº 1 BIRKHADEM - ALGER (ALGÉRIE)

Tél.: 65-93-92 à 96 - Télex: 52,800

(PUBLICITE)

République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l'Industrie et de l'Énergie

### AVIS INTERNATIONAL DE PRÉSÉLECTION

Une très importante Société Nationale Algérienne lance un avis international de présélection en vue de réaliser trois unités de préfabrication lourde de bâtiment à usage d'habitation.

Les coroctéristiques principales sont les suivantes :

- Implantation: Une unité à ALGER Reghaïa.
  Une unité à Arzew.
- Une unité à Skikda ou Annaba.

  Capacité de production journalière par unité:

  10 à 12 logements.
- Les matériaux utilisés seront d'origine locale.
   Date de mise en service prévue: 1977/1978.
   Les Entreprises ou groupements d'entreprises intéressés sont priés de se faire connaître en adressant avant le 30 juin 1974, à ANEP, 1, avenue Pasteur, ALGER
- (ALGÉRIE), sous le n° 14.404 :

  1) La liste de leurs références professionnelles et des Unités déjà réalisées à travers le monde.
  - 2) Le procédé utilisé ou le brevet exploité.
- 3) La nature des matériaux utilisés pour la préfabrication.

Le cahier des charges sera prêt vers la fin de l'année 1974.

Une répanse est assurée par la Société Nationale Algérienne annonciatrice à toutes les Entreprises ayant adressé une documentation à l'adresse indiquée dans le présent avis.

#### CIE ÉLECTRO-MÉCANIQUE

L'assemblée générale des actionnaires de la Compagnie électromécanique, qui s'est tenne au siège social le 12 juin, a approuvé les comples de l'exercice 1973 se traduisant par un bénérice net de 16 216 197 F. sinai que l'ensemble des résolutions qui lui étaient présentées.

Elle a décidé, suivant la proposition du conseil d'administration, la distribution d'un dividende de 5 F par action, identique à ceiui de l'année précédente, conduisant à un revenu global de 7.50 F par action, compte tenu de l'impôt déjà payé au Trésor à bauteur de 2.50 F. Ce dividende sera payable à partir du 10 juillet 1974 sur présentation du coupon n° 25.

Après dotation de 5 % à la réserve légale et une dotation de 3 187 938 F à la réserve spéciale de plus-value à long terme, la distribution laisse un report à nouveau de 564 502 P.

L'assemblée générale a également approuvé le relèvement à 130 millious de francs du montant maximum auquel le conseil d'administration a la possibilité de porter, en une ou plusieurs fois, le capital social.

Ainsi que l'a souligné le président Koch dans son allocution, la société a enregistré depuis le début de l'année, tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation, des commandes d'une importance telle qu'elle doit socéder à un niveau d'activité nettement plus élevé que par le passé. Il s'agit notamment de huit groupes turbo-alternateurs nu c'ié a îre s'de 1090 MW pour Electricité de France. d'une centrale thermique de 300 MW pour la République populaire de Chine, d'une troislème un ité complète de 308 MW pour la Yougoslavie, des équipements électriques de deux laminoirs pour la Fologne.

En vue de l'aspansion de la société s'accompagne, comme il se doit, d'une amélioration de sa rentabilité.

#### ECCO

L'assemblée ordinaire du 27 mai a approuvé les comptes de l'exercice 1973, faisant apparaitre un bénéfice net de 7 131 784 F (contre 4 549 438 F pour l'exercice précédent) et décidé la mise en poiement, à partir du 1° septembre 1974, d'un dividendé global de 27 F par action, soit 18 F payables sur présentation du coupon n° 6 et 9 F d'avoir fiscal au titre de l'impût déjà payé au Trésor. Le soide de bénéfices, après dotation de la réserve 1égale (356 59 F), a été affecté à la réserve facultative (4 510 885 F).

Le chiffre d'affaires hors taxes est passé de 105 959 342 F en 1972 à 176 175 300 F en 1973, soit une progression de 66.3 %.

Avec 21 167 478 F, le bénéfice d'exploitation est en augmentation de 69.5 % sur 1972.

— Avec 2 000 clients nouveaux le nombre de clients a atteint 8 000.

— Quinze mille salariés nouveaux ont été enregistres. L'effectif moyen de la société est porté de 4 500 à

solitation est en augmentation de 69.5 % sur 1973 :

— Avec 2 000 clients nouveaux, le nombre de clients a atteint 8 000.

— Quinze mille salariés nouveaux ont été enregistrés. L'effectif moyen de la société est porté de 4 500 à 6 500 à fin décembre 1973.

— La création de 25 agences supplémentaires a porté le nombre de ces dernières à 115.

Cette croissance s'inscrit dans une politique d'indépendance fluancière obtenue par l'autofinancement intégral.

Cette croissance s'inscrit dans que politique d'indépendance fiuancière obtenue par l'autofinancement intégral.

Le président a annoncé que l'exercice 1974 se présente favorablement. L'objectif pour l'année a été fixé à une croissance de 25 %. Le chiffre d'affaires pour les trois premiers mois de 1974 a été en augmentation de 30 %.

Dix années antée sa création.

de 30 %.
Dix années après sa création, ECCO, qui prépare son introduction au marché officiel à la Bourse de Paris, représente, d'après l'évacuation de ses dirigeants, 15 à 20 % du marché français dans sa spécialité. Le président a exprimé son optimisme quant aux possibilités d'augmenter cette pari.

#### HYDROCARBURES DE SAINT-DENIS

L'assemblée ordinaire se tiendra à la Maison des Centraux, 8 rue Jean-Goujon, à Paris, le vendredi 28 juin, à 15 heures, pour l'approbation des comptes de l'exercice 1973.

Le chilfre d'affaires, hors taxes et droits, de l'exercice 1973, s été de 82 106 800 P, en progression de 31 q, par rapport à l'exercice précédent Après amortissement de 4 757 604 P et constitution d'une provision pour hausse des prix de 2622 944 P, le bénéfice disponible, compte tenu du report antérieur de 561 551 F, est de 11 986 315 F. Sur ce bénéfice, il sern prélevé 9 177 394 F pour affectation à la réserve pour plus-vaire à long terme.

11 sera proposé à l'assemblée de fixer le revenu global à 11,10 F par action, soit un dividende distribus de 7,40 P et un impôt payé d'avance (avoir fiscal) de 3,70 P.

#### FOURMIES

Une erreur s'étant glissée lors de la communication du chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre 1974 de la Société des filatures de Fourmies avec ses filiales, la Société commerciale des Friés de Fourmies et les Etablissements M.-C. et R. Prouvost, il fallait lire 42 millions 440 891,16 P au lieu de 122 millions 440 891,16 P au lieu de 122 millions 452 215,28 P. Ce dernier chiffre correspondait eu fait au chiffre d'affaires consolidé de l'exergice 1973.

ORDRES DE BOURSE SOGEDIC, 6, place d'Estienne-

d'Orves, Paris (9°) - Tél. 874-25-58

#### PENARROYA

Les actionnaires de Penarroya, reunis en assemblée générale le 11 juin 1974, ont approuvé les comples de l'exercice 1973 qui se soldent par un bénérice net de 26 144 231 F et l'us le dividende net à 3 F par action, ce qui, compte tenu de l'impôt deja venir au Trèsor, porte le revenu global par action à 4,50 F (contre respectivement 2 et 3 F pour 1972). Après paiement de ce dividende, qui sera effectué à partir du 3 juillet 1974, le report à nouveau s'établirs à 5 947 716 F.

L'assemblée générale a ratifié la nomination de M. Guillaume Guindey comme administrateur en remplacement de M. Jacques Puérari et renouvelé les mandats des autres administrateurs.

Dans son allocution, le président Bernard de Villeméjane a souligné que si les résultats de 1973 étalent en net progrès par rapport à ceux des deux années précédentes, lis se situaient néanmoins à des niveaux que l'on devait objectivement considérer comme insuffisants. Il devait préciser à cet égard que l'année 1973 avait été marquès en son début par des cours des métaux dépréciés et qu'elle apparaissait de ce fait comme une année intermédiaire de l'évolution de la soulété.

Pour le futur M. de Villeméiane

des métaux dépréciés et qu'elle apparaissait de ce fait comme une année intermédiaire de l'évolution de la société.

Pour le futur. M. de Villeméjane devait tout d'abord rappeler la dynamique de l'entreprise dans ses inventissements et ses actions de rationalisation, d'adaptation et d'élévation des niveaux techniques en précisant qu'ils ne sauraient cependant à eux seuls être un gage de résultaits saitainants si les prix des métaux devalent connaître à nouveau une profonde baisse. À ce sujet, le président considère que si l'on fait abstraction de certaines exagérations dans les cours qui se sont produites ces derniers mois, les matières premières en général viennant de connaître en l'espace d'un an une discontinuité dans leurs prix qu'est un phénomène durable.

Byoquant les conséquences de l'infiation et du coût de l'énergie sur les puix de restent M de Villemé.

mène durable.

Byoquant les consèquences de l'infiation et du coût de l'énergie sur les prix de revient. M. de Villeméjane devait conclure sur le sait que Penarroya avait néanmoins enregisté, en ce début d'année 1974 plus d'élèments favorables que défavorables.

#### BOURSE DU BRILLANT communique MARCHÉ DU BRILLANT

Prix d'un brillant rond spécimen BLANC EXCEPTIONNEL 1 CARAT 13 JUIN - 41.992 F T.T.C. + commission 4.98 % M. GERARD JOAILLIERS 8, avenue Montaigne, PARIS (87)-Tél. 359-53-96

#### HITACHI Lid

Le cent quatrième assemblée générale ordinaire des actionnaires s'est tenuo le 25 mai 1974.

Le conseil d'administration de l'illiant les vièments que ment), dont les vièments casentiels sont repris ci-après :

Commandes reques . Yen 556,439 millions Yen 35-460 millions Yen 511,955 millions Dividende . Yen 58, par action Yen 3, par action Yen 3, par action Yen 363, millions Yen 3, par action Yen 363, millions Yen 3, par action Yen 363, par action Yen 3, par action Yen 3,

- POBLICITED

### République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère des Travaux Publics et de la Construction

Direction de l'Infrastructure

Parc central du matériel

#### APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL

Dans le cadre d'un prêt consenti par la BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPÉMENT (B.I.R.D.) à la République Algérienne Démocratique et Populare (R.A.D.P.), un avis d'Appel d'Offres International est lancé en vue de l'acquisition de 230 camions, 260 camionnettes, 97 berlines et de pièces détachées relatives à ces véhicules.

 — Par aifleurs dans le cadre de ce même appel d'offres, il est prévu l'acquisition de pièces détachées et organes pour le Parc déjà existant du Ministère des Travaux Publics et de la Construction.

- Les condidats intéressés pourront retirer les dossiers à parti du 10 JUIN 1974 aux deux odresses suivontes;
  - Monsieur le Sous-Directeur des Matériels
     Direction de l'Infrastructure,
     Ministère des Travaux Publics et de la Constuction
  - 135, rue Didouche Mourad ALGER.
    Têlex: 52.713 MITRAP ALGER.

     Monsieur le Directeur du Parc Centrol du Matériel
  - du Ministère des Travaux Publics et de la Construction 48, rue Amani Belkacem, Immeuble « Le Paradou », HYDRA-ALGER.

La date limite de dépôt des plis est fixée au 10 JUILLET 1974.

## crédit foncier de france

#### EXERCICE 1973

### Extraits du rapport présenté par M. Roger GOETZE, Gouverneur, à l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 1974

L'exercice 1973 a été marqué par la désorganisation du système monétaire international et par les effets de la crise de l'énergie, ces deux facteurs contribuant, en France comme dans la plopart des pays industrialisés, à créer une situation inflationniste prononcée atlant de pair avec une activité économique soutenue.

Les Pouvoirs publics ont été amenés à instaurer un contrôle plus étroit des prix et à exercer une action sur le niveau des liquidités par un encadrement rigoureux du crédit, conjugué à une hausse du loyer de l'argent. Notre économie dispose néanmoins des moyens qui doivent lui permettre de garder un rythme d'activité satisfaisant. Dans le secteur de la construction, notamment, les tendances sont restées (avorables, avec une production toujours soutenue. La forte progression enregistrée en 1972 pour les mises en chaniler s'est maintenue au même niveau, soit 550.000 logements. Par contre, le nombre des logements terminés a été ramené de 546.000 à 500.000, chiffre voisin de l'objectif fixé pour le VI\* Plan. Par ailleurs, le bilan financier de la construction pour 1973 est du même ordre de grandeur qu'en 1972 et la répartition des crédits a été comparable.

#### Les principales interventions du Crédit Foncier de France en 1973

#### Le marché hypothécaire

La progression du solde des créances éligibles au marché hypothécaire a été de 44 %, passant de 30,624 à 44.174 millions de francs avec un volume d'affaires nouvelles de 17,045 millions, en accroissement de 23,7 % sur 1972. Lá encore, les objectifs du VIª Plan on été pleinement réalisés.

#### Le moyen terme bancaire

Ce secteur a subi l'effet des restrictions de crédit et de l'enchérissement des conditions de refinancement. Les nouveaux accords de financement ont néanmoins porté en 1973 sur 210.728 crédits pour 7.862 millions de francs contre 238.128 operations pour 7.790 millions en 1972. Le solde des agréments en cours a poursuivi sa progression de 24.942 millions en 1972 à 26.578 millions en 1973.

#### Les prêts à la construction

à moyen et long terme Les autorisations de prêts spéciaux immédiats (PSI) ou différes (PSD), ont marqué un certain flechissement (5.625 millions contre 6.456 millions) en raison de la disparition progressive des PSD. Par contre, les engagements relatifs aux prèls immobiliers conventionnes (PIC) dans lesquels le Crédit Foncier intervient depuis 1972, soit directement soit comme organisme de relinancement, sont passès de 476 a 1.459 millions.

En définitive, les interventions du Crédit Foncier se sont élevées à 7.084 millions de francs, equivalant au lancement de 132.265 logements, au heu de 6.932 millions de francs pour 160.400 unités en 1972.

#### Les prêts ordinaires réalisés sans l'aide de l'Etat

Le volume des prêts fonciers traditionnels a atteint 658 millions de trancs contre 539 en 1972. D'autre part, les accords conclus avec certains groupes bancaires en 1973 ont permis de réaliser conjointement des prêts consorhaux d'une durée de 10 à 20 ans. Leur montant alleignait 255 millions de francs au 31 decembre 1973.

#### Résultats de l'exercice

Pour un chiffre d'affaires hors-taxe de 4.066 millions, le produit brut d'exploitation ressort à 662.5 millions de francs, en progression de 13,2% sur le chillre comparable de l'exercice précodent.

Déduction faite des amortissements et dotations usuels, le bénéfice net s'élève à 63.552.000 francs contre 59 millions de francs en 1972 il permet de destribute à about de destribute à about de francs en 1972 il permet de destribute à about de francs en 1972 il permet de destribute à about de francs en 1972 il permet de destribute à about de francs en 1972 il permet de destribute à about de francs en 1972 il permet de destribute à about de francs en 1972 il permet de destribute à about de francs en 1972 il permet de destribute à about de francs en 1972 il permet de destribute à about de francs en 1972 il permet de destribute à about de francs en 1972 il permet de destribute à about de francs en 1972 il permet de destribute à about de francs en 1972 il permet de destribute à about de francs en 1972 il permet de destribute à about de francs en 1972 il permet de destribute à about de francs en 1972 il permet de destribute à about de francs en 1972 il permet de destribute à about de francs en 1972 il permet de destribute à about de francs en 1972 il permet de destribute à about de francs en 1972 il permet de destribute à about de francs en 1972 il permet de destribute à about de francs en 1972 il permet de destribute à about de francs en 1972 il permet de destribute à about de francs en 1972 il permet de destribute de la constant de francs en 1972 il permet de destribute de la constant de francs en 1972 il permet de destribute de la constant de francs en 1972 il permet de destribute de la constant de la constan

Déduction faite des amortissements et dotations usuels, le bénéfice net s'élève à 63.552.000 francs contre 59 millions de françs en 1972. Il permet de distribuer à chacune des 3.000.000 d'actions composant le capital un dividende de 16,80 F (contre 16 F en 1972). Le dividende sera mis en palement à partir du 101 juillet prochain et formera un revenu global de 25,20 F, compte tenu de l'impôt déjà règlé au Tresor (avoir fiscal).





VALEURS | Gents | Bernier

VALEURS Com Renker

| حبكذا من الاعل |
|----------------|
|----------------|

LES MARCHÉS FINANCIERS VALEURS | CORT. | Berring

| PARIS 12 JUIN  Baisse de l'or et de la rente 4 1/2 % 1973 Fléchissement des valeurs françaises  Les importantes décisions monétaires arrêtées la nuit dernière à Washington (voir d'autre part) ont un peu décontenance le marché de l'or.  Sous le choc psychologique, les cours ont baissé de 2,7 % environ sur le métal fin — le lingot et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reprise des mines d'or  Le fait saillant jeudi, à l'ouver- ture, est la vive reprise des mines d'or, en liaison avec la hausse du métal. Sur le reste du marché, l'at- tentisme est de règle, à quelques heures de la publication des résul- taits du commerce extérieur en mai. Les industrielles et les pétroles sont stables. Effritement des fonds d'Exat.  ØR (goverture) dellars : 156 75 contre 165 50  VALEDES  CLOTURE CORES  VALEDES  12:6   13 6  War Lean 3 1/2 % 25 3/8 25   8 Besettamps 455 466 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Consolidation  De nouvelles ventes bénéficiaires se sont produites mercredi, en début de séance, à Wall Street, mals, sur ume reprise sensible qui a eu lleu par la suite, une bonne partie du terrain perdu initialement a été regagné.  Finalement, l'indice des industrielles s'est établi à \$48.56, soit à 3.52 points seulement au-dessous de son nivéau de la veille.  Le volume des transactions a encore diminué: 11.15 millions de tières out changé de mains contre 12.23 millions précédemment.  Le marché s'est montre assez désappointé que la baisse des teux d'intérêt ait ressé de se généraliser.  De l'avis général, son comportement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ricci   (Ry) Sade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Frantiet. 888 stuard-U.C.F. 156 stuard-U.C.F. 156 stuard-U.C.F. 156 stuard-U.C.F. 156 stuard-U.C.F. 156 stuard-U.C.F. 157 stuard-U.C.F. 15 | 449 50 Loriticus-Lett 350 Havacei-Lett 351 Quartz et 3; 280 Ripolin-Scorg 918 Zousselot S. 55 Soufre Rémi 107 Systhelaho. 203 38 37 Thann et Ma 204 Ripolin-Scorg 155 Cournies-S.F. 216 Lainière-Ross 227 Lainière-Ross 246 M. Chambon 251 Chambon 261 Chambon 261 Chambon 262 Chambon 263 Chambon 264 Chambon 265                 | ### 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTB  1200 140 410 20 30 51 659 11 161 120 3849                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| le Rilo en batre ont respective- ment perdu 700 F à 25050 F e- 725 F à 25050 F — et de 3,3 % sur le napoléon. Ce dernier a entrainé dans sa chute la rente 4 1/2 % 1973, par le jeu de l'in- dexation. Les autres pièces ont subi des pertes d'une ampleur à peu près égale. Seules l'Union latine et le « double eagle » de 20 dollars ont fléchi de plus de 5 %. Ce repli s'est, toutetois, effec- tué dans le calme avec un volume de transactions à peine plus élevé que la veille : 25,5 millions de F contre 23,21 millions. Les spécia- listes, à tort on à raison, ne s'attendent pas à une batse très profonde ni très durable et fixent arbitrairement le point de résis- tance du napoléon à 250 F. Sur le marché des actions, où le sentiment était moins bon que mardi, les valeurs françaises ont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Shell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | est surtout dicté par des considérations d'ordre technique surrenant après une semaine de hausse ininterrompue dont on ne saurait pour l'instant tirer d'enseignements pour l'avenir immédiat. Une seule constatation : on consolide un point. c'est tout.  Recul des produits chimiques et pharmaceutiques, des ordinateurs, des cinémas, des automobiles, des prisumatiques et des mines d'or.  Bur 1743 valeurs traitées, 986 ont baissé. 410 ont monté et 347 n'ont pas varié.  Indices Dow Jones : transports, 173,94 (— 2,48); services publics, 74,10 (— 0,41).  Alcus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pr. Paul-Renard. 388 Seneralo-Alinezi 125 Genvram Gervati-Damme 210 Gervati-Damme 175 Lesteur (Cle Fin.). 563 Ger Moni. Carbell. 172 Gr. Meni. Paris 688 Micolas 285 Piper-Heidsleck 619 Potte 442 Rocenerartaise. 0144 Recenerataise. 0144 Recenerata | 408 80 120 210 210 210 210 210 210 210 210 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stohvis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Color                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43 41 30 lacatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 95 895 30 415 156 295 295 295 277 48 348 2HANG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| slèchi en assez grand nombre. Mais ces pertes sont restées minimes dans l'ensemble. Seuls les titres des sociétés dont l'activité est principalement tournée vers l'exportation se sont bien tenus, progressant même dans certains cas. Au total, seize valeurs ont baissé d'environ 2 % et dix ont monté dans des proportions identiques. Manifestement, les opérateurs attendaient la publication des mesures gouvernementales, annoncées dans la solrée de mercredi.  Les voleurs étrangères, mis à part quelques cas isolés, se sont presque toutes repliées, notamment les mines sud-africaines. Hausse d'Assurienne, Banque Ottomane et Sony.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NOUVELLES DES SOCIETES  BRASSERIES ET GLACIERES DE L'INDOCHINE. — Bénéfice Det de l'exercice, après imputation des per- tes et profits exceptionnels : 21.8 millions de francs contre 20.67 mil- ilions de francs Dividende global : 23 F contre 31.50 F.  VERRERIES DU PUY-DE-DOME.  — Chiffre d'affaires hors taxes de l'exercice : 95.6 millions de francs (+34%). Bénéfice d'axploitation : 3,2 millions de francs contre 2.6 mil- ilions de francs (inchangé). Divi- dende global : 7.50 F (inchangé).  CITROEN S. A. — La Société pré- voit que l'année 1974 se terminera par un déficit important.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Exten 77 1,4 77 1,3   Semeral Electric 64 78 78 18 12   Seneral Feeds 25 14 25 3 8   Seneral Maters 53 52 2/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ratit, et Sucr. Say   228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 227<br>243<br>178<br>355<br>236<br>34 30<br>54<br>115<br>57<br>4180<br>252<br>208 80<br>169<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>225<br>109<br>25<br>109<br>25<br>109<br>25<br>109<br>25<br>109<br>25<br>109<br>25<br>109<br>25<br>25<br>109<br>25<br>109<br>25<br>109<br>25<br>109<br>25<br>109<br>25<br>109<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25 | A. Diery-Sigrand 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10   228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Second   S   | 24 L5 120 38 120 07 116 25 31 157 33 45 67 158 118 29 157 137 68 27 35, 52 34 4 157 16 168 13 25 23 44 157 16 168 13 25 23 62 119 23 158 15 17 16 168 13 27 16 168 13 158 15 17 16 168 13 158 15 17 16 168 13 158 15 17 16 168 13 158 15 17 18 18 18 30 158 15 17 18 18 30 158 15 17 18 18 30 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VALEURS   % da   % da   VALI   3 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Control   Cont | Deraiet   VALEURS   Court   Deraiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Origny-Desyraise 128 2 Porcher 428 Porcher 237 Constr. Routes 25 Saelières Saine 778 Savoisienne 200 Spie-Battignolles 48 7.P. Feurgar, SNCT 114 Triadel 38 Se 138 Spie-Battignolles 138 Spie-Battigno | 0 123 20<br>410<br>235<br>182 50<br>180 50<br>290<br>115<br>0 115<br>0 135<br>0 110 60<br>147<br>107 80<br>147<br>107 80<br>107 80<br>107 80<br>107 80<br>107 80<br>108 81<br>109 80<br>109 80<br>100 80<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Carnisted 62 5 Carnisted 62 5 Carliace 197 2 Carliace 197 2 Carliace 401 Escaul-Mease 45 7 Guestgrom (F. de) 12 5 Guestgrom (F. de) 12 5 Carlies Trabes Est 47 2 Carlies Trabes Est 47 2 Carlies Trabes 45 7 Guestgrom (F. de) 101 3 Tissmetal 53 6 Vincey-Sourget 115 Kinta 25 7 Huarus 125 7 Huarus 125 Mokkin 125 Carlies 153 Laba 164 125 Carlies 153 Laba 164 125 Carlies 153 Carlies 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 89 2 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22 44 126 44 127 262 164 84 127 262 164 84 127 277 112 43 128 85 127 262 19 118 65 131 32 32 35 12 4 12 13 12 12 13 13 12 13 12 13 13 12 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ch. France 3 % 98 88 10 France-Ball Abeille-I.S.A.R.D. 489 482 6667. occ Abeille (Viet. 338 330 Hydro-Ener Concarde 371 370 Immoffice Concarde 389 389 interhali Fonc T.I.A.R.D. 95 570 Locaffungo: Fonc T.I.A.R.D. 95 570 Locaffungo: Fonc T.I.A.R.D. 380 389 Lyon-Alema France (I.A.R.B.) 3377 385 Soc. Mars.  Deputs quelque temps, les cotations se ten de la ariévels de délai qui sous est ten de la privers dellers, quits un semmes pas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 235   235   Cr. Fin. Coastr.   117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 119 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Arie   182   182   184   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   | 183<br>48 - 1<br>59 - 7<br>702 - 95<br>0 263 50 6<br>1 125 - 1<br>228 50 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Finalens 35  Finalens 35  Ly 6eriand 273  Sévelot 578  Fraudo-Paroissa 93  Hulles E et der 79  Latraz 625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 105 10 Atean Atoms.<br>553 Commerce.<br>10 50 40 Finoutreuser.<br>35 Horasda.<br>42 50 Vieille Monta;<br>273 Zambhao Angi<br>890<br>91 10 App. Petrothaa<br>78 British Petrok<br>529 Suil Oli Cama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 135   143   Oblisem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 127 78 174 48 119 88 119 88 119 88 119 88 119 88 119 88 119 88 119 88 119 88 119 88 119 88 119 26 119 88 129 26 119 88 129 26 119 88 129 26 119 88 129 26 119 88 129 26 119 88 129 26 119 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 88 12 |
| COMPER-<br>SATION VALEURS Frield, Press. Dersiar<br>sidner com:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Coupit. COMPEN-<br>Print.<br>SATION VALEURS Sitture cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Decalar Compt. COMPEN. SATION VALEURS CHiters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COMPER-<br>SATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | YALFURS Pricit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Press. Deraier Compt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valities                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ersier Copyl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 226 Africane Octs. 233 236 225 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 93 10<br>35 76<br>485 50<br>81 58 380 Farada 223 220<br>154 163 Fin. Paris P.B. 168 99 168 10<br>230 61 Fin. Un. Eur. 52 70 51<br>122 56 Franssiper 52 20 58 58 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 185<br>345<br>265<br>78<br>110<br>(30<br>14(<br>1180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.1.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 -                  | 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 88 80 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 73 BahtFives . 73 59 74 20 74 18 173 BailEquip 165 90 166 185 179 8 21Invest 155 167 50 187 20 257 253 253 190 Bage Indoch 101 Bazer HV 95 . 94 50 94 50 164 Baghin-Say . 155 165 165 165 166 167 Banyings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 73 88 185 18 187 Cateries Let. 188 88 185 50 38 85 185 18 185 18 185 50 38 85 185 18 185 18 185 18 185 18 185 18 185 18 185 18 185 18 185 18 185 18 185 18 185 18 185 18 185 18 185 18 185 18 185 18 185 18 185 18 185 18 185 18 185 18 185 18 185 18 185 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 115   112 70   75   Primates     88     115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115           | 63 50 63 50 63 50<br>118 . 113<br>68 20 67 69 50<br>180 190 190 19<br>255 10 252 20 251<br>348 80 345 349 80<br>338 338 90 90<br>90 90 90<br>310 397 334 .<br>412 404 402 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34<br>295<br>339<br>380<br>285<br>236<br>145<br>70<br>29<br>199<br>455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ang. Am. C. 24 50 28 Amgold 286 30 2 38 60 C3  B. Ottoman 351 50 C3  BASF (ARL) 225 70 22 59 22 59 22 57 22 50 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20 12 50 20  | 33 49 33 55<br>17 817 10 814 .<br>317 10 818 .<br>318 .<br>321 69 221 68 224 69 147 50 142 80 71 80 71 80 71 80 142 80 18 80 18 80 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 1 | 685 Patrofilma 704 781 85 56 Pinlips 757 56 28 8 154 Pres. Brand. 151 162 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 142 50 14        | 16 80 56 35 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 201   Char. Room.   203   245   246   246   247   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   24 | 241 50 197 319 Lab. Selium. 313 20 308 197 98 . 496 Lagrand . 1320 421 113 64 1870 Lagrand . 1320 1780 184 38 215 Lagrand . 1320 1780 195 1267 228 Lagrange 176 56 175 1267 238 1267 238 1267 238 1267 238 1268 1858 1830 1858 1830 1858 1830 1858 1830 1858 1830 1858 1830 1858 1830 1858 1830 1858 1830 1858 1830 1858 1830 1858 1830 1858 1830 1858 1830 1858 1830 1858 1830 1858 1830 1858 1830 1858 1830 1858 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 187   176   50   176   50   176   50   176   50   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   17  | 448 448 448 58 157 50 158 69 157 50 158 69 157 50 158 69 157 50 158 69 157 50 158 69 157 50 158 69 158 69 159 50 158 159 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69 158 69  | 765   1<br>816   2<br>123   1<br>288   2<br>250   1<br>146   F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ★ VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 722   713   44   244   244   244   34   454   34   568   568   712   59   18   4   284   281   58   6   876   50   372   178   251   58   6   6   6   6   6   6   6   6   6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 205 Universer 216 50 21 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70 22 70  | 38 65 28 28<br>9 173 50<br>9 1230 50<br>8 135<br>4 204 98<br>5 20 5 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 355 C.S.E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 374 1100 Manis, Pinésis [1022 998<br>114 bisr Pinestry 108 30: L08<br>58 Mar. Ch. 260 51 59 90<br>125 2820 Mat. Táláph. 1380 2800<br>115 10 55 B.E.C.L. 56 15 55 69<br>128 79 146 Mar. etc. 156 10 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 187 56   188 88   181   Schweider   174 99.  58 80   81 95   50 0.  58 90   195   195   500.  58 90   195   195   500.  58 90   195   50   50    58 90   195   50   50    58 90   195   50    58 90   195   50    58 90   195   50    58 90   195   50    58 90   195   50    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195   195    58 90   195 | 174 10 176 174 89 59 95 110 110 109 97 65 97 65 65 656 436 436 436 166 166 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MARC<br>Etats-Usis<br>Casata (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | THE OFFICIEL COUPTS  (5 1) 4 5  5 can. 1) 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COURS de gré :<br>12 6 entré ba<br>27 4 917 4 91<br>28 5 085 5 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OF THE ORDER OF TH | S COURS<br>12 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 219 C. F. Imms. 122 88 190 801 190 101<br>149 Cred. Indust. 147 143 18 146 10<br>230 Cred. Mat 329 325 325<br>120 Cred. Mord 127 501 124 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 143 60 3250 Meetines. 3079 3062 226 10 126 275 Nat. Invast. 276 272 95 142 19 128 Nobel-Barel 121 129 18 18 138 Newvi. Ed. 119 30 118 123 385 88 385 99 183 385 88 385 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 272 99 269 28 590 590 Source-An. 581 120 120 101 122 245 Source 175 117 80 116 19 216 T.P.I. 228 50 T.P.I. 228 550 T.P.I. 248 | \$9 50 89 50 89 20<br>1840 1800 1680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aliemagni<br>Belgique<br>Candmark<br>Espagné<br>Grande-Br<br>Italis (1<br>Norvego<br>Pays-Bas<br>Portogal<br>Snède (1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | a (100 BM)   195 2   1100 Fr.)   12   12   13   13   13   13   13   13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$\frac{12}{50}\$ 977 12 35 \$\frac{12}{50}\$ 32 570 82 16 \$\frac{17}{50}\$ \$8 627 86 \$\frac{17}{50}\$ \$8 627 86 \$\frac{17}{50}\$ \$1 35 \$\frac{17}{50}\$ \$1 755 11 35 \$\frac{12}{50}\$ \$9 620 91 16 \$\frac{13}{50}\$ \$185 86 \$\frac{13}{50}\$ \$125 185 86 \$\frac{13}{50}\$ \$125 185 18 \$\frac{13}{50}\$ \$125 185 185 185 185 185 185 185 185 185 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pièce française (26 fr.) 252 4 Pièce française (10 fr.) 272 3 Pièce suisse (20 fr.) 244 5 Union latine (20 fr.) 244 5 Seuvarais 252 4 Fièce de 15 dellars 670 Fièce de 5 dellars 400 Pièce de 50 peses 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 138 50<br>0 265 .<br>0 281<br>8 245 .<br>1244 .<br>640 .<br>392 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Le Monde

#### **UN JOUR** DANS LE MONDE

#### 2 à 4. LE PLAN D'AUSTÉRITÉ L'allocation de M. Giscard

d'Estaina. Les trois objectifs du gouver-

#### 5 à 8. POLITIQUE

(

£ .

- Le mouvement préfectoral. La mort d'André Marie.

 Le comité central du P.C.F. -- Important mouvement de personnel au ministère de l'économie et des finances et à la Banque de France.

#### 10-11. LE VOYAGE DU PRÉSIDENT NIXON AU PROCHE-ORIENT

« L'Oncle Sam au Proché Orient > (fill), par E. Rouleau Deuxième étupe : l'Arabie Sanudite, une alliée fidèle des

#### 12-13. ASIE

«La Malaisie, harizon 1990 » (11), par Jacques Decornay.

#### 13. AMERIQUES

ARGENTINE : le général Peran menace d'obandonner le

ETATS-UNIS : un apcien collaborateur de M. Kissinger intente une action contre secrétaire d'État.

#### 14. EUROPE

PORTUGAL : le général Spinola dénonce les - faux Portugais » qui préconisent

#### LE MONDE DES LIVRES

PAGES 15 A 20 « La Résistance et ses poètes : de Pierra Seghers.

 Le feuilleton de Bertrand Poirot-Delpech. Deux inédits de Georges Bataille

#### Sciences humaines.

21. MÉDECINE

#### pour l'endocrinologie molé-culaire. 21. DEFENSE

Après les décisions de M. Giscard d'Estaing sur les essais nucléaires, les états-majors s'interrogent sur l'avenir de la force de dissussion.

#### 21. EDUCATION

Etudes médicales et sélection le ministère entreprend de décourager les candidats.

### 22. AUDIOVISTIFL

— « La télévision « indépen dante » arrive... » (11), par Claude Durieux. 23 à 25. ARTS ET SPECTACLES

#### MUSIQUE : les Indes galantes

de Romeau, à l'Opéra royal de Versailles; Elizabeth Schwarzkopf, - JAZZ : Fats Domino.

#### 27. JUSTICE

L'expulsion du pasteur Perregaux devant le tribunal administratif de Marseille. 27. SOCIÉTÉ

Un manifeste contre la non velle Société française de sexologie clinique.

- AUTOMOBILISME les Vingt-Quatre Henres du Mans. Daux voitures à battre pour les Matra-Simca : les Gulf-Mirage.

#### 31. ÉCHEGS

32. EQUIPEMENT ET RÉGIONS DISTRICT PARISIEN : avant

l'élection du nouveau président du Conseil de Poris, - URBANISME : les permis de Bormes - les - Mimosos

#### 33. LA VIE ÉCONOMIQUE

ET SOCIALE

MONNAIES ET CHANGES les Etots-Unis aurolent accepté que le » lien » fass l'objet d'un projet d'amende ment avec statuts du Fond

monétaire, — AFFAIRES : en fusionna Pernod et Ricard constituent un groupe de « dimension

### LIRE EGALEMENT

RADIO-TELEVISION (26) Annonces classées (28 à 30); Carnet (25); Iuformations pra-tiques (25); « Journal officiel » (25); Mitéorologie (26); Mots croisés (26); Finances (33).

Pour changer de voiture ouez en une chez Europca Reservez a 645:21:25

BCDEFG

#### A Luxembourg

#### Les Neuf vont s'affronter sur l'élargissement de l'aide communautaire au tiers-monde non associé

Les ministres responsables de l'aide au développement des neuj pays de la C.E.E. se réunusent, ce jeuds 13 juin à Luxembourg, pour débattre des orientations à donner à la politique de la Communauté en faveur du tiers-monde. Modifier celle-ci figure en bonne place parmi les objectifs que s'est fixès le gouvernement britannique, en demandant que scient revisées les conditions de la participation du Royaume-Uni à la Communauté:

De notre envoyé spécial

Luxembourg. — Les Anglais consila Communauté privilégle de facon excessive les relations avec les pays d'Afrique noire, et avec ceux du bassin méditerranéen. Ils demandent un - redéploiement - de l'aide communautaire, c'est-à-dire une prise en considération accrue des difficultés rencontrées par les autres

pays du tiers-monde, et en particulier par les grandes nations surpeuplées d'Asie. Cette position brides nuances parfois importantes, par le Danemark, les Pays-Bas, l'Irlande, et, dans une certaine mesure, par l'Allemagne.

La France, la Belgique, le Luxembourg, et, avec plus de prudence, l'Italie, contestent l'analyse britannique. Ils font valoir que, avant d'enl'Amérique latine, la Communauté a le devoir de respecter les engageformellement souscrits à l'égard des pays associés et associables d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (A.C.P.), alnsi que des Elats riversins de la Méditerranée. lls rappellent aux Anglais, à cette occasion, que ces engagements se trouvent décrits avec précision dans le traité d'adhésion, et ont donc été ratiflés par les Parlements des neuf

Ce conflit entre approches mondialiste et régionaliste, de l'aide au développement, comporte des aspects politiques non négligeables. La Communauté doit-elle consentir un effort important pour constituer auprès d'elle, en Méditerranée et en Afrique, une zone d'alliance suffisamment homogène pour être capable de faire équilibre, sur le plan politique et économique, au poids et à Etats-Unis, Union soviétique, Chine

pectives ? La France, la Belgique ainsi d'ailleurs que bon nombre de pays africains et méditerranéens, er

sont convaincus. La thèse britannique est appare ment plus ambitieuse, puisqu'elle tion mondiale à la politique d'aide communautaire. Les Français régliqu'apparente »; compte tenu des moyens actuels. l'élargissement de l'aide entraîners sa dilution, son atomisetion et par là même contrariera, ou au moins retardera, la création

Cette querelle franco-anglaise de vait apparaître tout au long des débats de Jeudi. Les Anglais refusent ainsi de se prononcer sur le mon tant de l'alde financière à accorder aux pays du Maghreb et aux pays de l'A.C.P., tant que les Neut n'au ront pas pris l'engagement d'accorégalement un soutlen financier ciés. Les Français, à l'inverse, sont peut disposés à envisager l'extension géographique de l'aide financière, réclamée par Londres, tant que les Neuf n'auront pas précisé seion queiles modalités ils ont l'intention de respecter les engagements souscrits au profit des pays de l'A.C.P. et méditerranéens.

C'est dans ce climat passablemen conflictuel que les ministres devaien également délibérer de la proposition de la Commission visant à faire participer la Communauté, pour 500 millions de dollars, au Fonds d'aide exceptionnelle que propose d'instaurer l'ONU, pour venir en aide durant les mois à venir aux pays du tiers-monde, dont l'équilibre écono mique se trouve le plus dangereusement menacé à la suite du renchérissement du prix du pétrole et des autres matières premières.

somme de 100 millions de dollars qui serait utilisée au gre des né-cessités et pour permettre aux Etats-Unis de « réagir prompte-ment » à certaines situations « de

manière à renforcer leur diplo-

Selon M. Pérès

EN SYRIE

STENOGRAPHIE

Française et Anglaise

formation, perfectionnement

Méthode audio-visuelle

rapide, exclusive, originale

pallas

105, rue St-Lazare

de 8 h 30 à 20 h 30

75. Paris 9° - 874.79.84

ÉCOLE PRIVÉE DE

Autres disciplines enseignées DACTYLOGRAPHIE

**ORTHOGRAPHE** 

école

PHILIPPE LEMAITRE

#### SELON M. SISCO

#### Plus du tiers des crédits américains prévus pour les pays du Proche-Orient sont destinés à Israël

matie v.

Washington (UPI., AFP.). — M. Joseph Sisco, sous-secrétaire d'Etat, a donné mercredi 12 juin des précisions à la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants sur la manière dont le gouvernement compte utiliser les 907 millions de dollars qu'il réclame au titre de l'aide qu'il réclame au titre de l'aide qu'il pour du Cambre de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants sur la manure de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants sur la manure de la commission de l'aide aux pays du Proche-

Orient.
ISRAEL recevrait plus du tiers de la somme, soit 350 millions de dollars, dont 50 millions d'aide

économique.

A la JORDANIE, le gouvernement américain se propose de consacrer 207 millions, dont 100 pour l'assistance militaire, 30 pour l'achat de matériel de guerre et le reste pour le développement économique.

conomique. L'EGYPTE recevrait 250 millions de dollars, dont 20 pour le déblaiement du canal de Suez, 80 pour l'achat de marchandises et 150 pour la reconstruction des tilles du canal de Suez. Enfin, le gouvernement améri-cain souhaite disposer d'une

1er distributeur agréé en France des calculatrices électroniques Hewlett-Packard

vous présente



HP-35: 27 fonctions 1245 F h.t. 1494 F t.t.c. dans son nouveau magasin 65 Bouleyard St-Germain 75005 Paris Tél. 033.02.63 demonstration - vente sur stock crédit CETELEM

HEWLETT IN PACKARD

#### La Coupe du monde de football

#### ATTENTAT CONTRE LE CONSULAT DU CHILI A BERLIN-OUEST

Berlin (A.F.P., Beuter). — Une bombe a explosé le mercredi 12 juin à Berlin-Guest dans l'Immeuble abritant le consulat du Chill. Le cousti M. Hans Betzholó, qui se trouvait dans le bâtiment au moment de l'explosion a été commotionné et a du subir des soins dans un höpital Trois autres personnes ont été bles-sées. Les dégâts matériels sont importants. Toutes les portes et fenê-tres de l'immeuble, situé dans le quartier de Wilmersdorf, ont été

Cer attentat, qui a été sévérement condamné par le Sénat de Berlin-Ouest, fait suite à l'annonce de manifestations contre la junte chi-lieune, vendredi, lors du match qui opposers la République fédérale au Chiil Le Comité de solidarité avec le Chili, fait savoir mercredi qu'un certain nombre de ses sympathisants étaient possesseurs de billets d'entrée pour cette rencontre et qu'ils tormeralent des chœurs crient l'unique slogan suivant : u Chili si, Junta no n. Les responsables du Comité ont précisé que cette manifestation ne perturbers pas le déroulement du match et out affirmé être adver-

saires de toute violence. Dans toute l'Allemagne fédérate de sévères mesures de sécurité ont été prises pour éviter tout attentat éventuel. Les équipes s'entraînent a huis clos et sont gardées en perma-nence par des policiets en armes. Une centrale d'alerte a été mise en place à Bonn. Cependant, le porte-parole du gouvernement, M. Klaus Boelling, a déclare que, si un maxi-mum de securité avait été assure. Il ne pouvait pas y avoir de garantic absolue que des incidents ne se produiralent pas. Un militant palestinier a été arrêté mercredt à Francfor et deux Arabes, appréhendés lundi à Hambourg, ont été expulsés

Le numéro du « Monde date 13 juin 1974 a été tiré 585 937 exemplaires.

#### LE CONGRÈS FORCE OUVRIÈRE A TOULOUSE

#### M. Bergeron lance une solennelle mise en garde contre tout mouvement fractionnel politique

De notre envoyée spéciale

Toulouse. - Par une forte majorité, le congrès de Force ouvrière à Toulouse a, le 12 juin, approuvé le rapport d'activité de M. André Bergeron, secrétaire général (par 17 016 mandats, soit 84,74 %, contre

2 284 et 640 abstentions). Le cohésion des militants est donc direction confédérale Les apposants se trouvent surtout parmi les fonctionnaires et parmi les éléments qui, sans le dire très explicitement dans un congrès syndical, sont sur le

terrain politique des supporters, au sein du parti socialiste, du CERES. il était inévitable que la récente campagne pour l'élection présidenmoins profondes sur le congrès.

Plus ou moins nettement, nombre de délégués ont reproché à l'appareil confédéral de ne pas avoir soutenu le candidat de la garche voici quelques semaines, ce qui automati-quement apporta à M. Bergeron le renfort de ceux qui tiennent avant tout à la totale liberté politique de Force ouvrière. Jamais on na fit autant référence à la charte d'Amiens par laquelle, en 1906, la C.G.T. d'alors proclama son indépendance vis-à-vis - des partis et des sectes : Les sarcasmes plurent sur l'autoautres au sujet du conflit Lip), tandis que la C.G.T. était assez peu prise

Dès lors, M. Bergeron n'eut pas

de mal à emporter de chaleureux applaudissements lorsque, au terme de sa réponse aux interventions, i déclara, avec une certaine solen nité : - Si per malheur, un jour, des camarades avaient la malencontreuse idée d'organiser des tractions qui recevraient des directives émanan

· fallquismit de l'extérieur du mouvement synd;cal, nous ne permettrions à quicon-que de le faire. » Mais le leader ne visait pas seulement, sans la nommer, une tendance du parti so-cialiste. Il ajouta : « Nous allons vers des difficultés croissentes, mais nous refuserons d'admettre des prolongements qui nous conduiraient à une réunification syndicate sous la

dechire

coupe du parti communiste. . - L'organisation syndicale n'est pas un agent électoral, et ne le deviendra pas, a dit aussi M. Bergeron, ou

des statuts. -Le secrétaire général précisa aussi pour l'Elysée, il avait vu M. Fran-çois Mitterrand avant le premier tour d'Estaing qui le lui demandait entre

les deux tours. D'autre part, M. Bergeron a evoqué la condamnation qui lui avait élé infligée pour avoir - diffamé - la C.F.T. Force ouvrière a fait appel : dit-ii. à toutes les tentatives d'accorder la représentativité à la C.F.T. JOANINE ROY.

#### **NOUVELLES BRÈVES**

● M. Jacques Chirac a convid jeudi 13 juin à déjeuner à l'hôtel Matignon des membres du bureau politique du groupe parlementaire de l'U.D.R. comme il l'avait l'ait pour certains autres le mardi 11.

 A la direction des Editions Fayard, M. Kavler Grall remplace M. Charles Orengo, qui a dù quit-ter son poste pour raisons de santé. M. Xavier Grall dirigenit, auparavant, Hochette-Littérature

• Le critique littéraire italien Piero Nardi, qui était âgé de qua-tre-vingt-trois ans et qui avait publié, notamment, une blogra-phie de D.-H. Lawrence, vient de mourir à Vicence.

#### Du 13 au 29 juin aux

#### TEMPORELLES **CHAUMET**

Exposition des prestigieuses montres



Chaumet c'est un Univers CHAUMET . L'ARCADE . LES TEMPORELLES 12 place Vendôme Paris Tél. 260.32.82

#### Roulez en musique avec EAF

EAF a sélectionné les 31 meilleurs équipements d'autoradios combinés radiocassettes et lecteurs de cassettes, dont il assure la pose en 1 heure.



16 points de vente dans Paris. Téléphonez à EAF-Informations 533-81-81



